## RECUEIL

# D'ORDONNANCES

# SYNODALES ET EPISCOPALES

DU

## DIOCESE DE QUEBEC

SUIVI D'UNE COLLECTION

1°—des indults accordés au diocèse ; 2°—de décrets de la congrégation des rites ; 3°—de décisions importantes sur différents surts

PUBLIS

PAR MONSEIGNEUR L'ADMINISTRATEUR DU DIOCESE

SECONDE ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE

Obedite præpositis vestris.-HEBR. 13, 17.

#### QUEBEC

DE L'ATELIER TYPOGRAPHIQUE DE LEGER EROUSSEAU IMPRIMEUR DE L'ARCHEVÊCHÉ, 7, RUE BUADE, HAUTE VILLE

1865

Labelle She Repentigny

## NOTE SUR CETTE SECONDE EDITION.

Elle ne diffère de la première que par la correction de quelques fautes que l'on nous y a fait remarquer dans la liste des cas réservés au souverain pontife, et par l'addition d'un petit nombre de notes et de décrets nouveaux, ou déjà indiqués, que nous avons cités tout au long, pour la commodité du lecteur.

.

P d E é d et tr

di di co

pr no

ľo

## AVERTISSEMENT

----

C'est dans les statuts synodaux et dans les ordonnances des Evêques qu'il faut étudier les règles de discipline propres à chaque diocèse.

Une bonne collection des ordonnances synodales et épiscopales du diocèse est donc un livre précieux pour son clergé.

Il y a longtemps que le besoin d'un semblable ouvrage se fait sentir parmi nous.

Les statuts des quatre synodes de Québec ne se trouvent plus qu'aux archives de l'Archevêché, et dans l'appendice de la première édition du Rituel de Québec, dont les exemplaires sont devenus extrêmement rares: et, pour les ordonnances de nos Evêques, l'on est réduit à aller les chercher, tantôt dans la seconde édition du même Rituel, épuisée depuis longtemps, et qui a cessé d'être en usage; tantôt dans les feuilles détachées des mandements et des lettres pastorales, publiés à diverses époques, et dont il est très-difficile de se procurer des copies. De sorte que ce n'est souvent que par voie de tradition, et toujours avec grande difficulté, que nos jeunes prêtres peuvent parvenir à s'instruire des règles particulières de discipline qu'ils doivent observer dans ce diocèse.

Les choses étant ainsi, nous avons cru que ces saintes règles couraient le risque d'être bientôt mises en oubli, et qu'il était de notre devoir de travailler à les en préserver, et en même temps à procurer au clergé un moyen facile de les étudier. C'est ce que nous avons voulu faire, en publiant ce "Recueil d'Ordonnances synodales et épiscopales du diocèse de Québec."

En effet, nous avons eu soin de réunir dans ce recueil, selon l'ordre alphabétique des matières, toutes les ordonnances synodales

tes que uverain décrets pour la et épiscopales encore en force dans le diocèse, qui ne se trouvent pas reproduites, soit dans nos deux conciles provinciaux, soit dans l'Appendice au Compendium du Rituel romain à l'usage des diocèses de la province ecclésiastique de Québec. Ce volume, qui sera ainsi le supplément de ceux que nous venons de mentionner, servira donc à compléter la collection des ordonnances diocésaines,

et, par là, à en faciliter l'étude au clergé.

Il nous a semblé aussi que nos jeunes prêtres seraient heureux de trouver, dans le même volume, la solution de plusieurs questions qui ne peuvent manquer de les intéresser, parce qu'elles se présentent souvent dans l'exercice du saint ministère. C'est ce vui nous a engagé à placer, à la suite des Ordonnances, trois petits appendices, où ils trouveront: 1° Tous les indults accordés au diocèse, ou à la province ecclésiastique, qu'il leur importe de connaître; 2° Une collection de décrets ou réponses de la Congrégation des Rites, sur des questions pratiques; 3° Enfin, un certain nombre de décisions importantes sur divers sujets.

Nous terminerons cet avertissement par les belles paroles que Monseigneur de Saint-Valier adressait à son clergé, dans le mandement placé en tête de son Rituel, à la fin duquel il avait

recueilli ses statuts et ses ordonnances. Les voici :

" Nous avons cru devoir recueillir à la fin de ce livre les Statuts, " Ordonnances et Mandements que nous avons faits en différents " temps, pour votre conduite et celle de ceux qui vous sont confiés : " vous les aurez, par ce moyen, entre les mains, de manière que " personne ne pourra prétexter de les avoir ignorés. Ils sont dans " les mêmes termes qu'ils ont été énoncés. Lisez-les souvent et les " instructions du Rituel: pratiquez avec exactitude toutes les " règles qui y sont contenues : qu'elles soient toujours devant vos " yeux ; qu'elles soient toujours comme attachées à vos mains, " c'est-à-dire, lisez-les si fréquemment, que jamais vous ne les " perdiez de vue; observez-les si fidèlement, qu'on les reconnaisse "toujours dans vos œuvres et dans vetre conduite; afin de " recevoir, un jour, du prince des pasteurs, la couronne de gloire " qui ne flétrira jamais. " + C. F. BAILLARGEON,

EVÊQUE DE TLOA,

Administrateur.

#### RECUEIL

# D'ORDONNANCES

SYNODALES ET EPISCOPALES

DU

DIOCESE DE QUEBEC.

#### $\mathbf{A}$

Abstinence et jeûne du Carême.

Les curés feront tous les ans, au commencement du carême, la lecture de l'ordonnance qui explique nettement l'obligation de garder l'abstinence de viande et le jeûne (1). 2d Syn. de 1694. Art. 10.

(1) Cette obligation se trouve expliquée dans l'annonce de l'Appendice du Rituel, que les curés doivent lire le dimanche de la Quinquagésime. Pour les autres jours d'abstinence et de jeûne, voyez la table et les annonces dans le même Appendice.

heureux questions elles se est ce mi ois petits cordés au

porte de

es de la Enfin, un

ouvent oit dans age des

me, qui tionner,

roles que dans le el il avait

es Statuts,

différents ont confiés: anière que s sont dans event et les toutes les devant vos vos mains, ous ne les reconnaisse e; afin de ne de gloire

N, TLOA, Iministrateur. 1. Bancs dans l'église.

Baptême aussitôt après la naissance; 3.—hors de l'église;
 dans les maisons particulières; 5.—sous condition.

6. Baptistère dans l'église.

7. Bénédiction des fonts baptismaux; 8.—des femmes; 9.—de l'eau; 10.— du saint Sacrement.

11. Bénitiers.

Bibles falsifiées; 13.—sans approbation et sans notes.
 Livres, traités, journaux réprouvés. 15. Traitement de ceux qui les lisent. 16. Autorisation de lire les traductions de l'Ecriture. 17. Traduction du nouveau testament approuvée.

18. Bibliothèques de paroisse recommandées. 19. Œuvre des

bons livres instituée.

1. La pauvreté des paroisses de la campagne venant en partie de ce que les marguilliers n'ont pas le soin de travailler à leur faire un revenu certain, en mettant des bancs d'une juste grandeur dans chaque église, ou en les accordant à un prix trop bas, nous ordonnons que, dans les églises où il n'y aura pas encore de bancs, les marguilliers en fassent faire, et les fassent ensuite crier à la porte de l'église; ce qui se pratiquera toutes les fois que ceux à qui les dits bancs auront été accordés, mourront. Statuts du 3e Syn. de 1698. Art. 22.

2. Ordonnons à tous les pères et mères de faire baptiser leurs enfants au plus tôt après leur naissance, eu égard aux accidents qui sont fréquents en ce pays: nous leur défendons aussi expressément d'en ondoyer ou faire ondoyer aucun à la maison, s'il n'est en péril de mort; et, en ce cas, nous voulons que celui

qui aura été ondoyé de la sorte reçoive, au plus tard dans huit jours après sa naissance, les saintes cérémonies du baptême; ordonnant tout ce que dessus, sous peine d'encourir les censures de l'Eglise (1). Ordon. de Mgr. Laval, Ev. de Pétrée, Vic. Ap. de la Nouvelle France, du 29 mars 1664.

lise :

mes;

notes.

ment

e les

uveau

e des

agne

t pas

n, en

aque

nous

a pas

re, et

e qui

s dits

ts du

faire

sance,

pays:

est en

celui

on.

- 3. On ne souffrira pas que l'on baptise, sans grande nécessité, hors de l'église; et, en ce cas même de nécessité, les cérémonies du baptême ne seront point conférées dans la maison, mais différées en un temps plus commode, où l'on pourra porter l'enfant à l'église. Syn. de 1690. Art. 7.
- 4. Les curés ne baptiseront pas dans les maisons particulières, hors le cas d'une nécessité pressante; et, dans ce cas, on se contentera d'ondoyer l'enfant, et l'on remettra à suppléer les cérémonies du baptême, lorsqu'on le portera à l'église. L'on ne baptisera pas les enfants pendant la nuit, ni pendant les offices de la paroisse, hors le cas de nécessité. Rit. de Québec, du Sacr. de Bapt. Art. 8.
- 5. Quant au baptême sous condition, qui s'administre si légèrement dans ce diocèse, voici à la lettre comment nous avons proposé la question, et en quels termes elle a été résolue.
- "Dubium 4um.—An circa baptismum sub condi"tione, standum sit iis quæ præscripsit Benedictus
  "XIV, tum in opere de Synodo diæcesana, ubi de

<sup>(1)</sup> Cette ordonnance est confirmée par une autre du même prélat, du 5 février 1677, sous peine d'interdiction de l'entrée de l'église, pendant un mois, etc.,—et dans une lettre circulaire mise au rang des ordonnances du diocèse, par le synode de 1698.

" baptismo, tum in Institutionibus ecclesiasticis Sa " et 84a ? "

" Responsio. Benedictus XIV tam in Synodo quam in laudatis Institutionibus. " diœcesana. "Ecclesiæ doctrinam et praxim affert de non " baptizandis sub conditione infantibus lotis privatim, " ob imminens mortis periculum, ab obstetricibus, "nisi, præmisso maturo examine, vehemens sit " dubitatio de collati baptismatis validitate. Respon-"detur igitur tenendam esse doctrinam Benedicti "XIV, neque iterandum sub conditione baptismum. "nisi, omnibus et singulis circumstantiis diligenter " matureque perpensis, de validitate baptismi privatim " administrati vehementer sit dubitandum. " Nous n'ordonnons encore rien sur cette matière; mais chacun de vous est invité à bien peser cette décision, et à examiner jusqu'à quel point sa conduite y est conforme (1)..... Mandement du 5 déc. 1822.

6. Il doit y avoir, dans chaque église paroissiale et dans les églises ou chapelles destinées pour l'administration des sacrements, des fonts baptismaux (2). Rit. de Québec, Art. 9.

7. Les curés étant obligés, comme ils le sont, de faire tous les ans la bénédiction solennelle des fonts le Samedi-Saint et la veille de la Pentecôte (3).

de

pre

pre

Voyez Decretum de Baptismo, § 3 du 2d concile prov. p. 34.
 Voyez la description de ces fonts dans le Rituel romain, maintenant en

usage dans le diocè e. p. 9. (3) Les curés, comme on le voit dans cette ordonnance, sont obligés de faire la bénédiction solennelle des fonts baptismaux, la veille de la Pentecôte aussi bien que la veille de Paques. C'est ce que plusieurs n'ont pas bien compris jusqu'à ce jour. Cependant il ne peut y avoir le moindre doute sur ce point, puisque le Missel, aussi bien que notre ancien Rituel et le Rituel romain, leur en fait un précepte. Aussi la Cong. des Rites condamne-:-elle

auront soin de demander avec vigilance les saintes huiles consacrées par l'Evêque le Jeudi-Saint de l'année courante, pour pouvoir les recevoir le Samedi-Saint (1). Ibid.

la coutume contraire, même immémoriale, comme un abus intelérable. Voici son décret sur ce sujet: "An standum consuetudini immemoriali benedicendi fontem baptismalem semel tantum in anno, videlicet Sabbato Sancto ante Pascha?"

RESP. "Consuetudinem velut abusum, et Rubricis contrariam esse elimi-"nandam." Die 7 decembris 1844.

Mais est-ce une faute grave, que d'omettre cette bénédiction la veille de la Protecôte? Il est évident que c'est une faute égale à celle dont on se rendrait coupable, en omettant la même bénédiction le Samedi-Saint. Car il est impossible de trouver une différence entre les préceptes qui obligent les curés à l'une et à l'autre.

(1) La consécration de l'eau baptismale doit se faire avec l'huile des Catéchumènes et le saint Chrême ; et ces huiles saintes doivent avoir été bénites le Jeudi-Saint de la même année.

Que fera un curé qui, le Samedi-Saint, n'a pas encore les huiles récemment bénites ? Devra-t-il faire la bénédiction des fonts avec les huiles de l'année bénites? Devra-t-il faire is Denediction des fonts avec les nuites de l'année précédente, ou bien omettre l'infusion de l'huile des Catéchumènes et du saint Chrême, en attendant qu'il ait reçu les huiles de l'année courante?

La S. Congrégation des Rites répond "affirmative" à la première partie de cette question, et "negative" à la seconde; c'est-à-dire, que, dans ce

cas, il doit se servir des huiles de l'année précédente, et ne pas attendre les nouvelles pour en faire l'infusion.

Voici le texte de ce décret, qui est du 23 septembre 1837 : " An benedictio fontis baptismalis, in Sabbato Sancto, fleri debeat cum Chrismate et Oleo præcedentis snni ; an potius omittenda sit infusio Chrismatis et Olei, usquedum accipiantur recenter consecrata ? "

RESP. " Affirmative, ad primam partem ; negative, ad secundam."

La Congrégation des Evêques avait donné la même réponse le 20 mars 1590, en autorisant les curés à se servir des anciennes huiles, dans le cas de nécessité.

Dans la supposition qu'un curé aura été obligé de faire ainsi la bénédiction des fonts avec les anciennes huiles, parcequ'il n'aura pu se procurer les nouvelles, devra-t-il verser cette eau baptismale dans la piscine, pour en faire de nouvelle selon la forme du Rituel, avec les huiles récentes, aussitôt qu'il les aura reçues ; ou bien la garder, et continuer de s'en servir, jusqu'à ce qu'il fasse la bénédiction des fonts la veille de la Pentecôte ?

La S Cong. des Rites répond, dans le même décret, "negative," à la première question; et "affirmative," à la seconde. Il devra donc garder cette eau consacrée avec les huiles anciennes, et s'en servir jusqu'à ce qu'il en fasse de nouvelle, la veille de la Pentecôte, avec les huiles du Jeudi-Saint

Autre question: Que fera le curé qui n'a pas reçu les huiles récentes,

Sa odo

ous. non im,

bus. sit oon-

licti um. nter

atim Vous mais cette

luite

le et dmi-(2).

t, de fonts (3),

nant en ligés de

entecôte oas bien e doute e Rituel ne-t-elle

8. Il n'y a aucune loi pour les femmes nouvellement relevées de leurs conches de s'abstenir pendant quelque temps de l'entrée de l'église, ni de se présenter aux prêtres pour en recevoir la bénédiction ..... Cependant, c'est une louable contume de le faire, qui est approuvée de l'Eglise, et qui attire des bénédictions sur celles qui la pratiquent.

C'est le curé, ou quelqu'un de sa part, qui doit donner cette bénédiction (1). Elle ne doit se donner que dans l'église, et non pas dans la maison (2).

On ne doit point donner cette bénédiction aux femmes débauchées, ni à toutes celles qu'on sait publiquement avoir conçu par crime; on ne la donne pac non plus à celles dont le fruit n'a pas reçu le saint baptême.

Si une femme, venant à l'église à cette intention, communie à la messe, elle n'a plus besoin d'autre purification. Kii. de Québec, du Sacr. de Bapt. Art. 17.

9. On doit faire la bénédiction de l'eau, tous les dimanches, excepté ceux de Pâques et de la Pentecôte, pour lesquels on réservera celle des fonts qui aura été faite le jour précédent.

s'il n'en a pas assez des anciennes pour en faire l'infusion dans les fonts qu'il doit bénir le Samedi-Saint ?

La même Congrégation répond à cette dernière question : " Qui ante "fortis benedictionem Sacra Olea recipere non potuerunt, illa subinde ac "privatim in aquam nittere poterunt," 12 avril 1755. Dans ce cas, le curé fera la bénédiction des fonts, selon la règle, puis y fera en particulier, sans solennité. l'infusion des huiles sacrées, avec la formule et le rit prescrit, quand il les aura reçues.

<sup>(1) &</sup>quot;An benedictiones mulierum post partum, et fontis baptismalis, sint de juribus mere parochialibus?"—RESP. "Negatire, sed fieri deberc a parochis." S. R. Cong 10 decemb. 1703.
"An jus bonedicendi puerperas spectet privative ad parochos?" R. "Negative."

Cong. Concil. 3 decemb. 1718

<sup>(2) &</sup>quot; Est in litertate puerperarum accedere ad quamcumque ecclesiam sibi benevisam." Eadem Cong. 7 decemb. 1720.

10. Nous permettons que dans les églises paroissiales, après la prière et l'instruction qui se font dans la semaine, pendant le carême, MM. les curés donnent la bénédiction au peuple avec le ciboire. Tel est l'usage de la cathédrale (1).

11. Les curés auront soin que les bénitiers soient assez élevés de terre, afin que les chiens ou autres bêtes n'y puissent pas boire l'eau bénite. Ils auront soin qu'ils soient propres et bien nettoyés tous les samedis soir, afin d'y mettre de l'eau bénite les dimanches. Rit. de Québec, du Sacrifice de la Messe.

12. Nous défendons strictement la lecture des bibles falsifiées.

13. Nous ne permettons point la lecture des bibles publiées sans l'approbation des supérieurs ecclésiastiques, et sans notes explicatives d'auteurs catholiques bien connus.

14. Nons réprouvons la lecture de tout traité, pamphlet, livre, journal, etc., contraire à la foi et aux mœurs. Dans le doute s'ils sont dans cette catégorie, l'on recourra à l'autorité diocésaine.

15. Ceux qui, après avoir été avertis de ces décisions salutaires, refuseraient de s'y soumettre, ne devront pas être admis aux sacrements.

16. Les fidèles qui aimeraient à lire l'Ecriture sainte dans des traductions approuvées par l'autorité ecclésiastique, seront autorisés à le faire, à moins que,

doit nner

velle-

dant

enter

, qui

tions

aux sait onne çu le

autre t. 17. s les côte, aura

tion,

ni ante inde ac cas, le ticulier, prescrit,

is, sint eberc a

clesiam

<sup>(1)</sup> Dans cette bénédiction, le ciboire doit demeurer couvert de son voile, et l'on doit toujours se borner à chanter le *Tantum ergo*. Pour les cérémonies à observer en donnant cette bénédiction, voy. Appendice du Rituel, p. XVII,

dans certains cas particuliers, il n'y ait de justes raisons de craindre que cette lecture ne leur soit préjudiciable.

17. Nous regardons comme suffisamment approuvé à cet effet le Nouveau Testament, traduit en français et imprimé à Québec avec l'approbation de Monseigneur l'Archevêque, la Bible de Douay et le Testament de Rheims, traduits en anglais et publiés avec l'autorisation de plusieurs évêques.

18. Il est évident que, pour éloigner le peuple des mauvaises lectures, il importe de lui procurer les moyens d'en faire de bonnes; car il faut un remède spécial pour chaque maladie. Voici ce que nous avons résolu à ce sujet:

Nous recommandons instamment l'établissement de bibliothèques paroissiales, chaque paroisse ou mission pouvant, ce semble, avoir la sienne.

19. Pour favoriser, autant qu'il est en nous, une œuvre si louable, nous instituons, par la présente, dans chaque paroisse ou mission, en vertu des pouvoirs que nous tenons du saint Siége apostolique, l'Œuvre des Bons Livres, telle que fondée à Bordeaux, et érigée ensuite en confrérie par les souverains pontifes, avec tous les priviléges et indulgences qui y sont attachés (1). Circulaire des Evêques de la Prov., 11 mai 1850.

<sup>(1)</sup> Voyez le règlement de cette société dans l'Appendice du Rituel romain, p. XXXI.

Cas réservés;
 2.—au Pape;
 3.—à l'Evêque.
 Permission d'en absoudre.
 Catéchisme.
 Catéchisme et prédication.
 Cérémonial de la province.
 Charivari.
 Cimetière.
 Comédies.
 Complices.

 Première communion. 13. Communion pascale. 14. Punition de ceuw qui y manquent. 15. Communion en viatique.
 Ordre pour la communion des malades; 17.—pour le viatique aux prêtres.

Premier concile provincial. 19. Second. 20. Conférences ecclésiastiques. 21. Confirmation. 22. Confréries recommandées; 23—de la Sainte Famille établie dans les paroisses.

24. Confession et communion pascales. 25. Confession à un autre que le curé, permise; 26.—recommandée. 27. Confession des religieuses; 28.—des enfants; 29.—des femmes; 30.—dans la nuit. 31. Confession al.

 Controverse. 33. Curés amovibles; 34.—obligés de prier pour l'Eylise.

1. Chaque confesseur est obligé de s'instruire très-exactement des péchés réservés dans ce diocèse, afin de renvoyer, à nous ou à quelqu'un de nos grands vicaires, les pénitents qu'il trouverait les avoir commis, ou afin d'obtenir la permission de les en absoudre.

Les péchés qui ne sont pas mortels dans l'espèce réservée ne tombent point sous la réserve, non plus que ceux qui ne sont pas extérieurs, comme sont les péchés de pensées, de désirs, de complaisances, etc.; ou ceux dont l'action n'est pas consommée, à moins que le contraire ne soit exprimé par la loi. De même on ne comprend pas dans les cas réservés les péchés

soit

stes

ouvé nçais nseit le bliés

e des r les mède nous

ment e ou

, une sente, des lique, leaux, erains de la

u Rituel

commis jusqu'à l'âge de puberté, qui est de douze ans accomplis pour les filles, et de quatorze ans aussi accomplis pour les garçons; pas même pour ceux qui ne s'en accuseraient qu'après avoir atteint le dit âge respectif de puberté. Le confesseur doit se contenter de faire connaître aux uns et aux autres, ainsi qu'à tous ceux qui se trouvent aussi dans circonstances qui lèvent la réserve, certaines l'énormité de leur péché, et leur dire qu'il est réservé ; mais que l'Eglise, à cause de leur âge, de leur sexe, ou de leurs engagements, les dispense d'aller se présenter au supérieur, pour en recevoir l'absolution. Cependant il leur diffèrera l'absolution jusqu'à ce qu'ils se soient corrigés, et qu'ils se soient suffisamment préparés à la recevoir.

### 2. Cas réservés à notre saint père le Pape.

Les cas réservés à notre saint père le Pape ont toujours une censure annexée, dont il donne le pouvoir d'absoudre, en même temps qu'il permet d'absoudre du crime auquel la censure est attachée, soit qu'il accorde par lui-même les pouvoirs, soit que l'Evêque délègue de sa part (1).

<sup>(1)</sup> Duo tamen sunt casus Pontifici reservati ratione sui. Primus est, quando quis sacerdotem innocentem filso insimulat de crimine sollicitationis apud judices ecclesiasticos, sive per so imple calumniando, sive reclesta procurando at ab allis id fiat: ex bulla Sacramentum Bened. XIV. Secundus est, quando quis accipit dona a Regularibus utriusque sexus, si anten facta non fuerit restitutio. vel in toto, cum dona excedant valorem decem scuttorum romanorum, vel in parte, ad arbitrium Pontientiarii Magni, cum talem valorem minime excedant: hac tamen restitutione peracta, cessat reservatio. Sic habetur bulla Religiosæ Clement. VIII., bulla Nuper Urbani VIII, et bulla Pastor bonus Bened. XIV.

Toutes les irrégularités qui proviennent de défauts, et non de crimes, sont réservées au saint Siège. Mais les Evêques, selon le concile de Trente (Sess. XXIV. ch. 6), ont le pouvoir d'absoudre de tons les crimes réservés au Pape, lorsqu'ils ne sont pas publics et portés au for extérieur; et même des irrégularités qui proviennent de crimes occultes et qui n'ont pas été référées au for contentieux, excepté pourtant de celle qui provient de l'homicide volontaire, qui est toujours réservée au saint Siège, quoique l'homicide soit occulte. Cependant l'homicide n'est réservé ni au Pape ni à l'Evêque, dans ce diocèse.

Les Evêques peuvent encore absondre des crimes réservés au souverain pontife, et même de ceux qui sont publics, les personnes que le droit exempte d'aller à Rome, comme les femmes, les filles, les vieillards, les valétudinaires, les pauvres, &c.

Le jubilé ne donne aucun pouvoir de dispenser des irrégularités.

Voici les cas les plus ordinaires qui sont réservés au Pape (1).

I. Le crime de simonie réelle, commis par ceux qui, pour donner ou pour recevoir les ordres, pour conférer ou pour obtenir un bénéfice, ou pour l'entrée en religion, donnent de l'argent ou en exigent, sous quelque prétexte que ce soit, ou qui donnent, reçoivent ou exigent quelque autre chose de temporel que l'on peut estimer à prix d'argent.

II. Le crime de confidence, commis par celui qui

erve,
rvé;
sexe,
er se
tion.
i ce
sam-

uze

ussi

eux dit

se tres,

dans

e ont uvoir oudre qu'il rêque

nus est, itationis sceleste ndus est, eta non cutorum valorem tio. Sic et bulla

<sup>(1)</sup> Voyez les autres dans la Théol, de S. Ligori, l. VII. ch. 2. art. 3. et dans Scavini, Dup. De Censuris, ch. VIII. art. 1.

reçoit ou qui retient un bénéfice à condition de le conserver, de le donner ou de le remettre à un autre.

III. Le crime de celui qui brise et pille volontairement une église, un monastère ou autre lieu de piété.

Sous le nom de lieu de piété sont compris nonseulement les églises, chapelles, oratoires bénits, cimetières, sacristies, mais aussi les hôpitaux, les maisons de retraite, les calvaires, les monastères, par lesquels on doit entendre les lieux où logent les religieuses ou les pensionnaires de l'intérieur de ces maisons, et non pas les bâtiments qui peuvent être renfermés dans la cloture et qui servent à d'autres usages, comme les hangars, granges, etc.

IV. Le crime d'incendie volontaire d'un lieu sacré, ou d'un lieu profane, si l'auteur de l'incendie est excommunié et dénoncé publiquement.

Par lieu profane, on entend toutes sortes de bâtiments, soit à l'usage des hommes, soit à l'usage des animaux.

V. Le crime de celui qui falsifie les lettres apostoliques, bulles, brefs, et autres provisions, ou qui en abuse volontairement.

VI. Le crime de celui qui maltraite, ou fait maltraiter cruellement un clerc portant l'habit et la tonsure ecclésiastique. Si le c'erc meurt des coups qu'il a reçus, s'il est estropié ou mutilé, s'il perd beaucoup de sang par la plaie qu'on lui a faite, le cas est réservé au Pape, pourvu que le clerc ne soit pas l'agresseur, et que celui qui l'aura frappé n'ait pas excédé beaucoup les bornes d'une légitume défense. Si le clerc n'est blessé que légèrement, l'Evêque peut absondre de ce crime. (Extrait du Rituel de Québec.)

no

no

Le crime indiqué dans la première édition, comme le VIIe cas réservé au Pape, ne se trouvant pas dans le droit canon, nous avons dû le supprimer. Mais nous croyons devoir mentionner à la place les cas suivants:

de le

otre.

ntai-

niété.

non-

énits,

, les

tères.

nt les le ces

t être autres

sacré.

ie est

nents.

maux. postoqui en

ı fait

et la

coups

perd

le cas

oit pas

it pas

fense.

e peut uébec.) VII. Crimen confessarii absolventis complicem peccati turpis. Bened. XIV.

VIII. Crimen duellantium, ac eorum cooperatorum. Idem.

IX. Excommunicatio in adscriptos sectis occultis et clandestinis; in eorum fautores; item in eos non denuntiantes. Leo XII.

X. In hæreticos eorumque fautores; item in retinentes scienter, legentes, imprimentes libros hæreticorum de religione tractantes vel hæresim continentes; item in schismaticos et apostatas. Bulla cænæ.

## 3. Cas réservés aux Evêques de la province de Québec.

Auctoritati Tridentinæ synodi inhærentes, præter casus summo pontifici reservatos, sequentes casus nobis reservamus, nempe peccata eorum:

I. Qui publice et notorie in concubinatu vivunt;

II. Qui scienter domos suas meretricibus publice notis locant.

Ne quis tamen pereat, occasione reservationis, absolutionem pœnitenti bonæ fidei a sacerdote, jure absolvendi a casibus reservatis non gaudente, collatam, validam esse declaramus. Excipiendus est tamen complicis casus. Ier conc. prov. de Québec (1).

 Permission que nous jugeons à propos de donner pour l'absolution des censures et des cas à nous réservés.

Nous permettons à tous prêtres approuvés d'absoudre, dans l'étendue de leur territoire respectif, toutes sortes de personnes, des censures et des cas à nous réservés, dans les circonstances ci-après spécifiées.

I. Dans le danger probable de mort, que tout prêtre doit regarder comme tel, lorsqu'il pense que, s'il était le curé du malade, il s'empresserait de lui administrer les sacrements.

II. Lorsque la personne est une femme ou une fille, qui, très-probablement, ne pourrait être renvoyée au supérieur sans scandale.

no

or

lei

da

à

en

da

sat

pé:

ľa

de

est

sur

pré

sui

III. Lorsque les personnes ne s'accusent de péchés réservés que sur le point de se marier, et si elles ne peuvent être renvoyées au supérieur sans scandale.

Ce pouvoir s'étend aussi en faveur de celui des contractants qui ne serait pas de la paroisse où se trouve le confesseur auquel il se présente.

Dans les circonstances mentionnées, II et III ci-dessus et VI ci-après, nous exhortons les confesseurs à ne pas absoudre leurs pénitents sans en avoir

<sup>(1)</sup> Cette déclaration doit s'entendre non seulement des deux cas précédents, qui sont maintenant les seuls réservés à l'Archevêque dans ce diocèse, mais encore de tous les cas réservés au Pape, dans toutes les circonstances, où, de droit commun. les Evêques peuvent en absoudre.

droit commun. les aveques peuvent en assoude.

Hors de ces circonstances, les Evêques de la province sont autorisés par l'Indult en 29 articles à absoudre de tous les cas réservés au souverain pontife, même de l'hérésie, du schisme et de l'apostasie; et de plus à communiquer la même faculté aux prêtres employés dans leurs diocèses.

dus est ec (1).

er pour és.

s d'abf, toutes à nous fiées. ue tout se que,

ou une envoyée

de lui

e péchés elles ne ndale. elui des e où se

et III s confesen avoir

iocèse, mais nces, où, de ntorisés par rain pontife,

muniquer la

précédents,

auparavant demandé la permission, s'il est possible de le faire de vive voix ou par écrit.

IV. Lorsqu'il y a un doute raisonnable si le péché dans lequel est tombé le pénitent est réservé ou non; ou lorsque, par un oubli innocent, le pénitent a omis de s'en confesser. Ce doute doit être appuyé sur des raisons, et non sur une simple ignorance ou sur une simple probabilité.

V. Dans le temps de Pâques, qui se borne à la quinzaine ordinaire, c'est à dire depuis le dimanche des Rameaux inclusivement, jusqu'au dimanche de Quasimodo aussi inclusivement.

Nous étendons cette faculté à tout le temps que nous aurons jugé à propos d'ajouter à la quinzaine ordinaire, et aussi en faveur même de ceux qui ne se seraient pas confessés pendant le carême, lorsque leurs confesseurs jugeront convenable de les absoudre dans le temps pascal. Nous permettons également à tout prêtre approuvé d'user des mêmes pouvoirs envers ceux qui, n'ayant pu moralement se présenter dans le temps de Pâques, se présentent ensuite pour satisfaire à leur devoir pascal; et aussi en faveur des pénitents auxquels ils jugeront à propos de différer l'absolution après la quinzaine de Pâques.

VI. Lorsque le pénitent se trouve dans l'obligation de recevoir ou d'administrer un sacrement, et qu'il est dans une impuissance morale de s'adresser au supérieur. Cette obligation peut naître ou d'un précepte qui obligerait, ou d'un scandale qui s'en suivrait, ou d'une perte considérable qui arriverait;

et cette impuissance morale dépend des circonstances dont chaque confesseur doit juger devant Dieu.

VII. Dans le cas d'une confession générale de toute la vie, jugée nécessaire par le confesseur, ainsi que dans celui de la confession qu'on fait pour se préparer à la première communion.

VIII. En faveur de ceux qui se préparent à la confirmation; en faveur des malades, des vieillards, qui ne sont pas en état d'aller à l'église, quoiqu'ils ne se confessent pas pour recevoir les derniers sacrements; en faveur des prisonniers, des malades qui sont dans les hôpitaux, et de ceux qui partent pour un long voyage.

8

d

de

ex

OU

 $d\epsilon$ 

da

ils

vi

ils

êtı

qu

no

pe

sio

jug

IX. Nous déclarons que, lorsque nous permettrons sans restriction d'absoudre des cas réservés, notre intention est d'y comprendre aussi ceux auxquels nous aurons attaché quelque censure, à moins qu'elle ne soit ab homine et per modum sententiæ particularis; et que, lorsque nous donnerons permission d'absoudre des cas qui sont réservés au souverain pontife, nous y comprenons aussi celle de relever des censures qui y sont annexées.

X. En outre, afin de parer à plusieurs difficultés, nous croyons devoir déclarer qu'à moins de signification expressee du contraire, lorsque nous permettrons à quelque prêtre en particulier d'absoudre des censures et des cas qui nous sont réservés, nous serons censé lui permettre d'absoudre aussi des cas qui sont réservés au souverain pontife.

XI. Notre intention est aussi que la faculté d'absoudre des cas réservés, donnée pour un temps

le toute nsi que

réparer

tances

nt à la cillards, oiqu'ils derniers nalades partent

nettrons
s, notre
auxquels
s qu'elle
cicularis;
absoudre
fe, nous
aures qui

fficultés, significamettrons censures ns censé qui sont

ilté d'ab-

déterminé, subsiste, après l'expiration du temps fixé, pour toutes les confessions commencées, et même, dans le cas de nouvelles chutes de la part des pénitents, depuis le terme expiré. Pour obvier à quelques inconvénients, nous déclarons de plus que la permission d'absoudre un pénitent des cas réservés, accordée sur une simple demande faite sans explication, peut être censée s'étendre aux péchés que ce pénitent aurait commis depuis que la dite permission a été obtenue. Aussi lorsqu'on demande des pouvoirs extraordinaires, on doit, pour plus grande sûreté, s'expliquer clairement sur l'étendue de ceux que l'on désire obtenir.

XII. Hors les circonstances ci-dessus mentionnées, les curés et les vicaires, ou autres prêtres approuvés de ce diocèse, qui n'auront pas reçu de facultés extraordinaires, ne pourront, sous quelque prétexte ou en vertu de quelque privilége que ce soit, absoudre des cas réservés, ni des censures, quand même il s'agirait de péchés réservés dans ce diocèse, commis dans un diocèse étranger. Mais s'il en est besoin, ils adresseront leurs pénitents ou à nous, ou au grand vicaire, ou à l'archiprêtre le plus voisin. Si cependant ils ont lieu de croire que telles personnes ne peuvent être ainsi renvoyées sans quelque scandale ou sans quelque inconvénient considérable, ils obtiendront de nous ou de quelqu'un de nos grands vicaires la permission de les absoudre par eux-mêmes; permission qu'ils pourront toujours demander quand ils le jugeront convenable, mais qui ne sera jamais accordée

que pour le besoin présent, et qu'il faudra demander autant de fois que pareil besoin se présentera.

REMARQUES.—I. Tout prêtre approuvé peut absoudre des pénitents étrangers, coupables de péchés réservés dans leur propre diocèse et qui ne seraient pas réservés dans celui-ci, pourvu que ces étrangers ne soient pas venus s'en confesser dans ce diocèse in fraudem legis. Si cependant c'était le cas, tout prêtre approuvé pourrait aussi absoudre ces pénitents, s'ils témoignaient un véritable repentir de cette conduite.

II. Le pouvoir de commuer les vœux, et de dispenser de l'empêchement à petendo debito conjugali, n'est pas compris dans la permission générale ou particulière d'absoudre des censures et des cas réservés.—Extrait du Rituel de Québec.

d

pre

règ

5. Comme l'obligation la plus essentielle des pasteurs est d'instruire leurs ouailles, nous ne pouvons nous empêcher de leur remettre devant les yeux le compte terrible qu'ils auront à rendre à Dieu, s'ils laissent périr les âmes sans leur donner la nourriture spirituelle; nous jugeons que la plus nécessaire de toutes est le catéchisme, où ils doivent engager non-seulement les enfants de se trouver, mais les grandes personnes, surtout les pères de famille (1). Statuts du Syn. de 1698. Art. 10.

<sup>(1)</sup> L'injonction de faire le catéchisme se trouve d'abord dans un mandement de Mgr. de Saint-Valier, du 16 février 1690, puis réitérée aux pasteurs par les statuts synodaux de 1694, art. 6, par le mandement du 7 mars 1777, cité plus bas, et enfin par le décret IX du premier concile provincial de Ouébec.

ander

soudre servés at pas ers ne èse in

prêtre , s'ils iduite.

et de gjugali, de ou es cas

le des ouvons reux le u, s'ils urriture essaire

essaire ngager ais les le (1).

dans un litérée aux du 7 mars ovincial de I. Dans toutes les paroisses, le catéchisme se fera ordinairement tous les dimanches et fêtes.

II. Dans le carême et autres temps de préparation prochaine à la première communion, il se fera, outre le dimanche, deux on trois fois par semaine (1).

III. Les prêtres chargés de deux paroisses le feront ordinairement dans celle de leur résidence, et tâcheront de se faire suppléer par un catéchiste dans la seconde, où ils le feront par eux-mêmes au moins une fois par mois, et, en carême, au moins une fois la semaine (2).

IV. Dans les écoles de paroisse, il se fera régulièrement deux fois la semaine; et le petit catéchisme imprimé à part pour cette fin, sera le premier livre de lecture présenté aux enfants, après l'alphabet. On

(1) Le premier concile provincial, dans son IXe statut, de Catechisibus, enjoint aux curés de disposer les enfants à leur première communion par de fréquentes instructions, dont il ne fixe pas le nombre. Cette ordonnance leur prescrit de faire le catéchisme deux ou trois fois la semaine, dans le temps de la préparation à la première communion, sans marquer la durée de cette préparation. C'est qu'il n'est pas possible de donner sur ce sujet une autre règle que celle de la loi naturelle et divine, qui oblige les pasteurs à employer le temps nécessaire pour instruire suffisamment les enfants, avant de les admettre à leur première communion, et pour les disposer à la faire dignement. Or il est évident que la durée de ce temps ne saurait être la même partout et pour tous. Nos bons curés emploient communément six à huit semaines à préparer leurs enfants à la première communion. On peut prendre cette coutame pour règle ordinaire.

Dans les parvises de campagne, où les enfants sont communément loin de l'église, il faut prendre pour règle de leur donner trois ou quatre instructions chacan des jours où on les fait venir au catéchisme préparatoire à leur première communion. C'est ce que font beaucoup de curés, même de ceux qui, par zèle pour l'instruction des enfants de leurs paroisses, les font venir tous les jours au catéchisme, durant six ou huit semaines; et c'est ce que ne doivent pas manquer de faire ceux qui, pour leur épargner du temps et des voyages, ne les font venir que deux ou trois fois la semaine, s'ils veulent réussir à les instruire solidement.

reussir à 10s instruire solidement.

(2) Cette dernière disposition suppose que le catéchisme préparatoire se fait dans le carôme, ce qui n'a pas lieu dans nos campagnes. Au reste, en quelque temps qu'il se fasse, les prêtres chargés de deux paroisses ne doivent pas onblier qu'il est de leur devoir d'instruire par sux-mêmes les enfants de la seconde, aussi blen que ceux de la première.

obligera de plus les enfants qui savent lire et se disposent à la première communion, d'avoir un grand catéchisme.

V. Le catéchiste aura un catalogue des noms et de l'âge des enfants, et le lira de temps en temps pour connaître les absents. Nul ne sera admis à la première communion, s'il n'est assez instruit, et s'il ne s'est rendu remarquable aux catéchismes par son assiduité et sa modestie.

VI. Après la première communion, les enfants seront obligés de continuer leur assistance aux catéchismes pendant quelque temps (1).

VII. Les pères et les mères, les maîtres et les maîtresses doivent se ressouvenir de l'obligation qu'ils ont de faire aller au catéchisme leurs enfants et leurs serviteurs.

VIII. Les familles chrétiennes, celles mêmes où personne ne sait lire, sont exhortées à conserver un ou plusieurs exemplaires du catéchisme (2). Mand. de Mgr. Briand, 7 mars 1777.

6. Les pasteurs doivent faire le catéchisme par demandes et par réponses; et préférer aux prédications étudiées l'explication nette et familière des commandements de Dieu et de l'Eglise, les principaux devoirs des conditions, le saint sacrifice de la messe, et les dispositions nécessaires pour la réception des sacrements. Circulaire de Mgr. de Saint-Valier, mise au rang des ordonnances diocésaines par le synode de 1698.

Voyez le décret IX du premier concile provincial, de Catechisibus.
 Voyez le mandement des Evêques de la province, pour la publication, du nouveau Catéchisme, à la fin de l'Appendice du Rituel.

7. Vous savez, nos très-chers collaborateurs, que les pères du premier concile de cette province, animés d'un saint zèle pour l'honneur du culte divin, ont ordonné la publication d'un Cérémonial, en tout conforme au Cérémonial des Evêques, au Pontifical, au Missel et au Rituel romain.

Ce livre, imprimé à Montréal, parut dès le commencement de l'année 1853, sous le titre de "Cérémonial selon le Rite romain, par Joseph Baldeschi, Maître des Cérémonies de la Basilique de saint Pierre, à Rome, traduit de l'italien, et complété par l'abbé Favrel, vicaire général d'Arras.... première édition faite en Canada, par ordre du premier concile provincial de Québec," revêtu de l'approbation de Monseigneur l'Archevêque, et de tous ses suffragants, qui l'autorisent, "comme atteignant les fins du IVe décret du dit concile."

Il fallait attendre la permission de Rome pour promulguer ce Cérémonial; car le même decret enjoint de le soumettre au jugement du saint Siége. Mais aujourd'hui que cette permission nous a été heureusement accordée, nous comprenons que la loi du concile doit avoir son effet, et que c'est un devoir pour nous de la mettre à exécution. A ces causes, nous déclarons, par notre présente lettre pastorale, que le Cérémonial ci-dessus désigné est promulgué dans ce diocèse.

Il sera donc désormais de votre devoir d'étudier avec soin ce Cérémonial, afin d'acquérir une connaissance exacte des rites sacrés, et des cérémonies saintes de l'Eglise, et de vous y conformer

ct se grand

ms et spour à la s'il ne er son

nfants e aux

s maîils ont leurs

nes où ver un *Mand*.

ne par rédicare des cipaux messe, on des mise au e 1698.

us. ublication religieusement dans la pratique, suivant la règle tracée par la S. C. de la Propagande, dans l'extrait suivant d'une lettre qu'elle nous a adressée le 2 juillet de cette année:

"Cum per Antistites canadenses, de Oæremoniali edendo ad Sacram "Congregationem primo referebatur, existimatum est Rituale, cum additione "aliqua, vel modificatione esse edendum, proinde examen lilius reservabatur."

Pour nous conformer à ce jugement de la S. Congrégation sur notre Cérémonial, et aussi dans l'intention d'assurer parmi nous une plus grande uniformité, nous avons cru devoir corriger quelques erreurs qui s'y sont glissées, et fixer la règle sur plusieurs points qu'il laisse indécis.

C'est aussi ce que nous avons tâché de faire, dans une suite de notes que l'on devra regarder comme faisant partie du livre, et qui par conséquent auront la même autorité dans ce diocèse.

A cette fin, nous envoyons une copie de ces notes à tous les membres du clergé, afin que chacun puisse les insérer dans son Cérémonial, pour les consulter au besoin. En les examinant, vous reconnaîtrez sans peine que nous avons eu soin de maintenir nos usages et nos louables coutumes, dans tous les cas où nous avons été libre de le faire.

Enfin, pour ne négliger aucun moyen d'établir et de maintenir parmi nous une parfaite uniformité dans l'accomplissement de toutes les fonctions sacrées du culte divin, après avoir proclamé le

<sup>&</sup>quot;Ex libri inspectione deinde innotuit in eo contineri regulas ad magis accuratam sacrarum functionam directionem, excerptas ex opere quod Roma inter clericorum manus versatur. Nil proinde obstat, quominus clerici item canadenses eo utantur Attamen, quemadmodum opus ipsum originale nulla peculiari approbatione fulcitur, idem erit dicendum de gallica ejusdem editione, adeo ut ratio directorii hujus habeatur quatenus cum prescriptionibus librorum lithurgicorum conveniat."

Sacram ditions abatur. magis e quod ominus

gallica

m pres-

ègle

trait

a S.
dans
ande
lques
e sur

dans mme uront

notes ouisse sulter aîtrez r nos s cas

olir et ormité etions né le Cérémonial publié par ordre du premier concile provincial de Québec, ainsi revu et modifié, comme la règle des saintes cérémonies qu'on doit observer dans ce diocèse, nous croyons devoir vous recommander, comme son commentaire sur tous les points qu'il n'aurait pas assez développés, et comme son supplément pour les fonctions dont il ne parle pas, l'excellent Manuel des Cérémonies romaines, cidevant en usage parmi nous, nouvelle édition de 1847. Circulaire au clergé, 1cr décembre 1856.

8. Ayant été informé qu'en conséquence d'un mariage célébré en cette ville de Québec depuis six mois, grand nombre de personnes de l'un et l'autre sexe se seraient assemblées toutes les nuits, sous le nom de Charivari, et auraient, dans leurs désordres et libertés scandaleuses, comme il arrive ordinairement, commis des actions très-impies, et qui vont à une entière dérision de nos mystères, des vérités de la religion chrétienne et des plus saintes cérémonies de l'Eglise, ce qui nous aurait obligé de recourir au bras séculier, pour faire cesser ces sortes d'assemblées, lequel aurait employé son autorité pour les réprimer; nonobstant quoi, nous avons appris que non-seulement elles continuent, mais encore qu'elles vont augmentant de jour en jour, aussi bien que leur impiété, ce qui nous oblige, par le devoir de notre charge, de joindre l'autorité de l'Eglise à celle du bras séculier, et à nous opposer de tout notre pouvoir à ces sortes d'impiétés et à de telles assemblées, expressément défendues à tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe, et même par les ordonnances civiles, comme n'y

ayant rien de plus préjudiciable à la religion, aux bonnes mœurs, au bien public et au repos de toutes les familles :

Nous, pour ces causes et pour apporter un remède convenable à un si grand mal, qui ne pourrait avoir que des suites et des conséquences très-funestes, faisons très-expresse inhibition et défense à tout fidèle de l'un et de l'autre sexe de notre diocèse, de se trouver à l'avenir à aucune des dites assemblées qualifiées du nom de Charivari; aux pères et aux mères, d'y envoyer, ou de permettre que leurs enfants y aillent; aux maîtres et maîtresses, d'y envoyer leurs domestiques ou permettre volontairement qu'ils y aillent, le tout sous peine d'excommunication.

Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, nous voulons que notre présente ordonnance soit lue et publiée au prône de l'église paroissiale de Québec et autres lieux de notre diocèse, et affichée aux portes des églises. Mand. de Mgr. Laval, 3 juillet 1683.

9. Nous ordonnons aux curés d'instruire leurs paroissiens que, lorsqu'ils entrent et demeurent dans des cimetières, ce ne doit pas être pour y traiter d'affaires temporelles, y faire des assemblées, des jeux et autres choses profanes...... mais ce doit être pour y demeurer dans des sentiments de respect et de religion. C'est dans cet esprit que l'Eglise a défendu expressément, par ses canons, de labourer les cimetières, d'y planter des arbres, d'y laisser entrer les animaux pour y paître, d'y étendre des toiles, des linges, etc., pour les blanchir; et a ordonné

aux outes

mède avoir estes, fidèle le se blées t aux fants voyer qu'ils

lignonance le de fichée pal, 3

dans dans traiter s, des t être ect et ise a pourer aisser re des donné qu'ils fussent tellement exempts de servitude, qu'ils ne puissent servir au plus que de passage pour aller à l'église, ou pour en sortir. Rituel de Québec, art. des sépultures.

10. Nous exhortons tous les fidèles de notre diocèse de faire une sérieuse attention sur le sentiment unanime de tant de personnes illustres en doctrine et en sainteté, qui, parlant des comédirs qui se jouent dans le monde, selon qu'elles y sont à présent en usage, enseignent tous que celles mêmes qui sent honnêtes de leur nature, ne laissent pas d'être trèsdangereuses par les circonstances du temps ou du lieu, ou des personnes, ou de la fin, ou des manières qui ont accoutumé de précéder, d'accompagner ou de suivre ces sortes de divertissements, et s'efforcent d'en imprimer à toutes sortes de personnes l'aversion et tout l'éloignement possible; nous les conjurons de tout notre cœur, pour l'amour de Notre Seigneur, de déférer plutôt en ce point, par un acquiescement docile, aux sentiments des saints, qu'à leurs propres lumières et leur inclination naturelle, dont ils doivent se défier.

Mais au regard des spectacles et des comédies impies, ou impures, ou injurieuses au prochain, qui ne tendent d'elles mêmes qu'à inspirer des pensées et des affections tout à fait contraires à la religion, à la pureté des mœurs et à la charité du prochain, comme sont certaines pièces de théâtre qui tournent la piété et la dévotion en ridicule, qui portent les flammes de l'impureté dans le cœur, qui vont à noircir et à déchirer la réputation, ou qui, sous

prétexte apparent de réformer les mœurs, ne servent qu'à les corrompre, et sous couleur de reprendre le vice, l'insinue adroitement et avec artifice dans l'âme des spectateurs, comme pourrait être la comédie du Tartufe, ou de l'Imposteur et autres semblables, nous déclarons que ces sortes de comédies ne sont pas seulement dangereuses, mais qu'elles sont absolument mauvaises et criminelles d'elles mêmes, et qu'on ne peut y assister sans péché: et, comme telles, nous les condamnons et faisons défense trèsexpresse à toutes les personnes de notre diocèse, de quelle qualité et condition qu'elles soient, de s'y trouver. Mand. de Mgr. de Saint-Valier, 16 janvier 1694.

11. Les confesseurs ne peuvent absoudre leurs complices des péchés qui regardent le sixième commandement: et nous déclarons expressément que, dans toutes les permissions et pouvoirs même extraordinaires qu'on tient, ou qu'on tiendra de nous dans la suite, notre intention est d'exclure le même cas, et de n'accorder jamais la permission et le pouvoir d'en absoudre. Au reste, "parvi refert an "peccatum sit intra vel extra tribunal, ante vel post "susceptionem ordinum; an peccatum consistat in "actione, an in osculis, an in verbis, modo sit mortale "ex parte utriusque complicis (1)." Mand. de Mgr. de Pontbriand, pour le jubilé du 22 novembre 1751.

12. Nous estimons que l'âge de discrétion dans lequel les enfants doivent se disposer à communier

<sup>(1)</sup> Cette ordonnance est renouvelée par le Mandement de Mgr. Briand du 1er novembre 1767, qui déclare nulle toute absolution donnée en contravention d'icelle.—Même disposition dans le Mandement du 28 octobre 1793. 2de. par!ie, art. 18.

ne peut pas commencer plus tôt ordinairement qu'à dix ans, et plus tard qu'à quatorze. Nous voulons bien cependant en laisser le jugement à faire aux curés.

Nous défendons qu'aucun des enfants soit admis à la première communion, qu'il n'ait été auparavant examiné par son curé, ou par quelqu'autre personne de sa part capable d'en juger, et trouvé suffisamment instruit des mystères de la religion. Ce qui n'empêchera pas qu'on puisse la donner avant cet âge, en forme de viatique, aux enfants qui se trouveraient en péril de mort, si l'on remarque en eux le discernement nécessaire pour connaître la sainteté de l'action qu'ils doivent faire (1). Rituel de Québec, de la communion pascale.

13. S'il y a des malades dans la paroisse au temps de Pâques, les curés leur administreront la sainte communion après les y avoir disposés, quand même ils auraient reçu le saint viatique peu de temps auparavant, si ce n'est qu'il y eût espérance qu'ils pussent bientôt sortir et venir communier dans l'église paroissiale. Ibid., avis aux pasteurs.

14. Les curés prendront soin d'avertir en particulier ceux qu'ils reconnaîtront n'avoir pas fait leur communion pascale, de satisfaire à ce devoir. Si, après les avoir exhortés et pressés d'y satisfaire, quelques-uns demeuraient opiniâtres, ils refuseront d'enterrer ceux qui viendraient à mourir subitement, jusqu'à ce qu'ils aient reçu nos ordres, à moins qu'il n'y eût une grande

ervent dre le dans médie lables, e sont s sont nêmes,

èse, de de s'y er 1694. e leurs ixième sément même de nous

se très-

n et le
efert an
vel post
sistat in
mortale
de Mgr.

même

51. on dans nmunier

Briand du 1er

ontravention

. 2de. partie,

<sup>(1)</sup> Dans ce cas non-seulement on peut, mais on doit donner le saint viatique à ces enfants. Voyez le 2d concile provincial, decretum de sucharistia, art. de communione infirmorum.

distance du lieu où nous serions, et que les chemins ou le temps ne fussent mauvais (1). Ibid.

15. Le curé ne doit porter le saint Sacrement à aucun malade, qu'il n'ait été auparavant confessé; excepté le cas d'une extrême nécessité, dans laquelle il pourra le confesser et lui administrer tout d'un coup le saint viatique.

S'il a peine d'avaler une hostie entière, on pourra ne lui en donner qu'une partie, et l'ablution ensuite, pour la lui faire avaler plus aisément : mais on ne la lui donnera jamais trempée dans de l'eau, ou du vin, ou d'autre liqueur, sous prétexte de la lui faire prendre avec plus de facilité.

Si, malgré toutes les précautions, le malade venait à vomir la sainte hostie, on tâchera de ramasser les

(1) La peine de la privation de la sépulture ecclésiastique, pronoucée par le concile de Latran contre ceux qui manquent au devoir pascal, ne s'encoure pas par le fait, mais par la sentence déclaratoire de l'Evêque, selon une décision de la Cong, des Evêques, du 14 juin 1595.

Voici des conseils très-sages sur le refus de la sépulture ecclésiastique, dans le cas où l'Evêque ne peut être consulté ; conseils que nous trouvons dans le synode de Baltimore de l'année 1791, et que nous sommes heureux d'offrir aux curés de ce diocèse :

<sup>&</sup>quot; Pastor, si quando contigerit quempiam e vivis discedere sine ulla pœnitentiæ " significatione, qui tam salutari præcepto (nempe communionis paschalis) " morem non gesserit, nihil temere statuat de sepultura christiana ipsi danda " vel deneganda, quoniam verba concilii important sententiam non latam, sed " ferendam : verum Episcopi, vel vicarii generalis judicium, si fieri potest, " expectetur. Quoniam autem, propter magnam locorum distantiam, id semper " fieri non potest, consideret secum prudens pastor, 1º An mortuus, per multos " annos, an autem uno tantum, vel altero, a mensa eucharistica se abstinuerit ; " 2º An id fecerit cum magna contumacia, et quasi contemptu Ecclesiæ; " 3º An illius mores aliunde fuerint notorie depravati, et mali exempli ; 4º His " concurrentibus, potestatem facimus sacerdotibus qui animarum curam agunt, " et ad nos vel vicarium generalem currere non possunt, omnia prius æstimando " in charitate et visceribus misericordiæ erga vivos et defunctum, procedendi "juxta tenorem concilii Lateranensis, si Ita ad majorem Dei gloriam et "animarum salutem profuturum judicaverint. Monemus autem ut nunquam " non reminiscantur velle Ecclesiam hac salutari disciplina viventes potius in " officio continere, quam punire mortuos, pro quibus preces continuo offert, " omnes fideles defunctos divinæ misericordiæ commendando."

aucun excepté pourra coup le

hemins

pourra ensuite. n ne la du vin, i faire

venait sser les cée par le

ncoure pas décision de

ique, dans ns dans le offrir aux

cenitentie paschalis) ipsi danda latam, sed ri potest, id semper per multos stinuerit; Ecclesiæ; li ; 4º His am agunt, estimando rocedendi doriam et nunquam potius in nuo offert.

espèces, si elles paraissent entières, pour les porter à l'église dans un vase honnête, et les mettre dans quelque lieu décent, jusqu'à ce qu'elles soient altérées et changées. Après ce temps là, on les jettera dans la piscine. Si on ne distingue pas les espèces, on essuiera ce que le malade aura vomi, avec de l'étoupe, ou autre chose semblable, que l'on brûlera; et l'on jettera les cendres dans la piscine.

Quoiqu'il fût mieux que le malade, qui doit recevoir la sainte eucharistie, fût à jeûn, cependant on ne laissera pas de la lui donner en viatique, lorsqu'il sera obligé de prendre quelque chose pendant la nuit pour se soutenir, si la maladie est pressante. Si elle est longue et dangereuse, on pourra la lui donner tous les quinze jours, s'il le désire, quand même la maladie ne lui permettrait pas de la recevoir à jeûn (1). Rituel de Québec, communion des malades.

<sup>(1)</sup> Voyez le Rituel romain et le décret du 2nd concile provincial, de commuque non-seulement on peut, mais de plus que l'on doit accorder la communione infirmorum. Saivant ces deux grandes autorités, il est bien décidé que non-seulement on peut, mais de plus que l'on doit accorder la communion en vis-ique plusieurs fois à un malade qui la demande, lorsque sa maladie est lorgue, quoiqu'il ne puisse la recevoir à jrûn. Toutes les différences d'opinion qui ont pu exister jusqu'ici doivent disparaître parmi nous, en présence de ces

Mais combien de tems faut-il laisser écouler entre chaque communion? urs sont fort partagés sur ce sujet : les uns exigeant 30 jours ; les 15; les autres n'en demandant que 8, ou même qu'un ou deux, dange, de mort est pressant, et que la personne qui demande la était dans la sainte habitude de communier souvent avant la

De la ou peut conclure : 1º qu'il serait difficile de donner une règle générale sur ce point ; 2º qu'un curé qui, eu égard à la piété singulière d'un malade, et à son grand désir, lui accorderait la sainte communion tous les huit jours tant qu'il est en danger de mort, ne serait pas blâmable ; 3° que, dans tous les cas, qu'il est en uniger de mort, ne serant pas onamnore; o que, unus tous les cas, en supposant toujours le désir du malade et les autres conditions que nous venons d'énumérer, il fera bien de lui donner le saint visique tous les quinze jours, suivant la règle de l'ancien Rituel du ce diocèse, que l'on doit suiver, principal de saint de désirielles qu'il professe de l'ancien Rituel du ce diocèse, que l'on doit suiver, puisque les règles de discipline qu'il renferme, qui n'ont pas été rappelées par ce Recueil, sur la manière d'administrer le sacrement de pénitence.

16. Ordre que l'on doit observer en allant porter la sainte communion aux malades (1).

Lorsqu'un malade aura été confessé et préparé à recevoir le saint viatique, ou la sainte communion (si c'est par dévotion qu'il doit communier), les personnes employées auprès de lui auront soin de tenir sa chambre propre, et de bien nettoyer les autres lieux de la maison par où doit passer le saint sacrement.

On ôtera de la chambre du malade, ou au moins on couvrira les tableaux ou les peintures dans lesquels on pourrait apercevoir quelque chose d'indécent. On couvrira le lit du malade d'un linge blanc, et on en étendra un aussi sur sa poitrine. On placera en vue du malade, s'il se peut, une table pareillement couverte d'un linge blanc, sur laquelle on mettra un crucifix entre deux chandeliers garnis de deux cierges allumés, de l'eau bénite dans un vase, avec un

Il est évident, par le décret du 2nd concile prov. indiqué en tôte de cette note, que la personne qui, un jour ou deux après avoir communié, tombe dangereusement malade, est obligée de recevoir la communion en viatique.

dangereusement malade, est congre de recevoir la commonde value.

Mais peut-elle la recevoir le jour même où elle a communié? Y a t-il
obligation de la lui donner dans cette supposition? Voilà deux questions
sur lesquelles les auteurs sont fort partagés, et que notre concile s'est abstenu

de décider.

Quel parti prendra un curé dans une si grande diversité d'opinions?—
Benoit XIV répond qu'il peut en ûreté de conscience embrasser l'opinion
qui lei plait davantage: il ne péchera donc pas, s'il se dispense de donner
le saint viatique en ce cas; et il fera bien, s'il le donne. Pour nous, nous
n'hésitons pas à conseiller aux curés de le donner en parell cas à celui qui
se sentant attein subitement d'une maladie mortelle, demanderait avec
ardeur de recevoir encore ce pain des forts, pour pouvoir lutter avec plus
d'avantage contre les angoisses de la mort. Et si on peut accorder cette
grâce au simple fidèle, pourra-t-on la refuser au prêtre qui a célébré la
sainte me-se le matin?

pe de

se

un

de

<sup>(1)</sup> L'ordre à observer pour la communion durant la messe et hors le temps de la messe, se trouve dans le Cé-émonial de Baldeschi, publié par ordre du ler concile, pour l'usage de la province ecclésiastique de Québec.

paré à nunion

sainte

r), les oin de er les

e saint moins

dans
d'indéblanc,
placera
lement
ttra un
cierges

de cette
ilé, tombe
tique.
? Y a t-il
questions

ec un

st abstenu
sinions?—
r l'opinion
de donner
nous, nous
celui qui
erait avec

avec plus order cette

célébré la

з le temps ar ordre du aspersoir, et un autre petit vase contenant un peu d'eau et de vin, si l'on peut s'en procurer, ou seulement de l'eau, pour purifier les doigts du prêtre, après qu'il aura donné la communion au malade.

Si le malade doit recevoir l'extrême-onction en même temps que le saint viatique, on préparera les autres choses nécessaires à cet effet, comme il est marqué à l'article de l'administration de ce sacrement.

Si c'est dans la ville ou le village, ou dans une maison peu éloignée, que le curé ou autre prêtre doit porter le saint viatique ou la sainte communion, lorsque le temps et les circonstances lui permettent de le faire solennellement, il observera ce qui suit.

Il fera d'abord tinter la plus grosse cloche de l'église par vingt coups (qu'on pourra répéter par intervalles), pour inviter les fidèles à s'y rendre, et principalement les confrères du saint sacrement, s'il y en a dans la paroisse, afin d'accompagner Notre-Seigneur chez le malade. Il fera préparer les fanaux ou lanternes, et le dais qui, à défaut de clercs revêtus d'habits de chœur, seront portés par les confrères du saint sacrement, ou par ceux de quelque autre confrérie destinés à cette fonction, ou par quelques personnes décentes et honnêtes. Il choisira aussi deux clercs, ou deux autres personnes convenables, l'un pour porter le Rituel avec la bourse dont il doit se servir, et l'autre pour sonner de temps en temps une clochette, sur le chemin, afin d'avertir les fidèles de suivre Notre-Seigneur, on au moins de se mettre à genoux pour l'adorer.

Tout étant ainsi disposé, le prêtre qui doit porter la sainte eucharistie se lavera les mains, puis, s'étant revêtu d'un surplis et d'une étole-de couleur blanche, et ayant mis à son cou une écharpe de soie de même couleur, il prendra une bourse garnie d'un corporal et d'un purificatoire, et la clef du tabernacle. Après quoi, ayant salué, tête nue, la croix de la sacristie d'une inclination profonde, il se rendra à l'autel, où s'étant mis à genoux sur la plus basse marche, il adorera Jésus-Christ et demandera la grâce de s'acquitter saintement de son ministère. Ensuite il montera à l'autel, saluera la croix, rangera la carte du canon, étendra le corporal, ouvrira le tabernacle, fera une génuflexion, regardera s'il y a des hosties dans le ciboire, et fermera le tabernacle, dont il ôtera la clef. Puis, tenant le ciboire d'une main il pliera de l'autre le corporal pour le remettre dans la bourse, qu'il donnera au clerc qui doit la porter et prendra avec les deux mains le ciboire couvert des bouts de l'écharpe.

Il emportera toujours plus d'hosties qu'il ne lui en faudra pour communier les malades, afin de revenir à l'église dans le même ordre et avec la même solennité. Mais il laissera toujours des hosties consacrées dans le tabernacle, afin que le saint sacrement y soit adoré.

Le prêtre, ayant pris le ciboire, se tournera vers le peuple, et lui donnera la bénédiction sans rien dire; après quoi, il s'avancera sous le dais, accompagné des clercs, ou autres personnes dont il a été parlé ci-dessus. Le prêtre marchera gravement, la tête nue, à moins que le mauvais temps, la rigueur de la saison, ou quelque infirmité ne l'obligeât à se couvrir : ce qu'il pourra faire au moyen d'une calotte ou de la tête du camail, s'il s'en sert. En se rendant chez le malade, il ne salucra personne et ne donnera aucune bénédiction; mais il tâchera d'être saintement occupé de la majesté de Celui qu'il tient en ses mains, récitant alternativement avec ceux qui l'accompagnent, le psaume Miserere mei, Deus, &c., et d'autres psaumes ou cantiques, suivant la distance de la demeure du malade. Si ceux qui l'accompagnent ne peuvent pas répondre, il les récitera seul, ou recommencera le psaume Miserere.

Si le prêtre doit porter le saint sacrement au loin dans la campagne ou dans un lieu éloigné de l'église paroissiale, ou si quelque nécessité pressante, ou quelque circonstance particulière, l'oblige de le porter le soir ou durant la nuit, il se servira d'une petite boîte ou custode d'argent, dorée en dedans, et d'une bourse sur laquelle doit être attaché un petit sac de soie garni d'un corporal convenable. Cette bourse doit aussi contenir un autre corporal et un purificatoire. Le prêtre ne mettra dans la custode qu'autant d'hosties qu'il sera nécessaire pour communier les malades, asin de revenir à l'église sans cérémonie. Ensuite, s'étant purifié les doigts dans la petite piscine qu'il aura apportée de la sacristie avec un purificatoire, il renfermera la custode dans le petit sac de soie, et remettra le corporal dans la bourse. Puis, au moyen des rubans qui y sont cousus, il la

de la
ndra à
basse
era la
nistère.
angera
rrira le
i'il y a
rnacle,
d'une

porter

puis,

ouleur

le soie

e d'un

rnacle.

e lui en revenir même es cont sacre-

doit la

ciboire

era vers ns rien accomil a été suspendra à son cou, et l'attachera solidement à sa poitrine, après avoir donné en silence la bénédiction aux assistants, comme il est dit ci-dessus.

Le prêtre se transportera chez le malade en voiture, ou à cheval, ou en canot, suivant la disposition des lieux. Cependant, s'il le juge à propos, et si les circonstances le permettent, il pourra porter le saint sacrement à pied, avec les solennités ordinaires, jusqu'à la porte de la ville, ou jusqu'à l'extrémité du village, et ensuite se transporter chez le malade comme il vient d'être dit.

Le prêtre, en portant la sainte eucharistie, sera toujours revêtu de sa soutane, d'un surplis et d'une étole blanche. Il pourra néanmoins mettre un manteau pardessus, et se couvrir la tête d'une calotte, ou du camail, de son chapeau, ou de son casque, selon la saison. Il se fera accompagner au moins de deux personnes, dont l'une sonnera une clochette le long du chemin, pour avertir les passants d'adorer Notre-Seigneur; et l'autre portera le Rituel, et aussi le sac ou la boîte destinée à contenir ce qu'il faudra rapporter à l'église. Il ne saluera personne dans son chemin, et il gardera un profond silence; ce qu'observeront aussi tous ceux qui l'accompagnent. Extrait du Rituel de Québec.

17. Manière d'administrer le saint viatique aux prêtres et aux autres ecclésiastiques.

Lorsqu'on administre le saint viatique à un prêtre malade, on observe tout ce qui est marqué dans l'article précédent, pour la communion des laïques, en ajoutant seulement les choses suivantes.

Le prêtre malade doit être revêtu d'un surplis et d'une étole blanche pendante à son cou.

Le curé ou autre prêtre qui doit administrer l'eucharistie, après avoir dit l'oraison Exaudi &c., pourra, s'il le juge convenable, faire au malade une courte exhortation, en observant de la proportionner à son état et à son rang et de la faire non pour l'instruire, mais pour lui suggérer un moyen de pratiquer, en ce moment, ce qu'il a enseigné aux autres. Ensuite, il le priera de faire sa profession de foi, en lui disant :

Carissime frater, si le malade est son égal ou son inférieur ; ou bien, Reverende Pater, s'il lui est supérieur ; ou bien, Reverendissime Pater, si c'est un Evêque : Oportet primum ut, in testimonium fidelissimi tui animi, catholicam fidem quam semper professus fuisti, nunc etiam sacram eucharistiam sumpturus, profitearis. Dices igitur: Credo in Deum Patrem omnipotentem.

Alors le malade, joignant les mains, récitera lui-même, s'il le peut, le symbole des apôtres, si non, un autre ecclésiastique le récitera pour lui ; et dans ce cas, le prêtre lui dira, après que le Credo aura été récité :

Hoc credis?

Le malade répondra :

Credo.

Puis le prêtre s'approchera du malade et l'avertira " que pour l'édification des assistants, et pour suivre

" l'intention de l'Eglise, il doit demander pardon à

" tous ceux qu'il pourrait avoir offensés ou scandalisés,

" et protester qu'il pardonne de bon cœur à ceux qui

" l'auraient offensé."

nt à sa liction

oiture. on des si les e saint naires. nité du malade

e, sera t d'une n mantte, ou , selon le deux le long Notre-

si le sac dra rapans son u'obser-Extrait

prêtres et

n prêtre l'article ajoutant Après quoi, le malade ou un autre pour lui dira le Confiteor Deo omnipotenti, &c.

 $\mathbf{C}$ 

Tout le reste se fait comme à la communion des malades

laïques.

Si le malade est diacre, on le revêtira d'un surplis, et on lui mettra une étole blanche en travers, depuis l'épaule gauche jusqu'au côté droit. Si c'est un sous-diacre, il sera en surplis avec un manipule blanc au bras gauche. On observera pour chacun d'eux ce qui vient d'être marqué pour la communion des prêtres; et l'on dira, Carissime frater. Si le malade est acolyte ou d'un rang inférieur, on le communiera de la même manière que les laïques, excepté qu'il sera revêtu d'un surplis.

S'ils sont dans le cas de recevoir la sainte communion autrement qu'en viatique, le prêtre en les communiant, dira, comme à l'ordinaire: Corpus Domini nostri Jesu H Christi custodiat animam tuam in vitam æternam. Amen. Ibidem.

n

e

ď

te

en

la

ân

mi

sci

18. Le souverain pontife ayant daigné examiner et approuver les décrets du premier concile provincial de Québec, nous nous empressons de les porter à votre connaissance et de vous annoncer que, dès ce jour, ils doivent être considérés comme publiés, et devant servir de règle dans le diocèse.

A l'avenir les décrets du premier concile de Québec seront donc des lois pour vous...... Aussi avons-nous cette confiance dans votre piété que vous les recevrez avec respect, et que vous les observerez avec fidélité, vous souvenant que, en obéissant à ces lois, vous obéissez aux Evêques qui les ont portées;—au Chef de l'Eglise qui les a sanctionnées;—à

dira le

malades

lis, et on l'épaule e, il sera he. On

marqué rissime aférieur,

laïques, nmunion

nt, dira, Jesu X

kaminer ovincial porter à dès ce bliés, et

Aussi que vous serverez ant à ces rtées; áées;—à Jésus-Christ lui-même qui vous parle par la bouche de ses pasteurs. Lettre past : de Mgr. l'Archev. au Clergé du diocèse du 1er Nov. 1852.

19. Les décrets du 2d. concile provincial ont obtenu la haute approbation du Chef de l'Eglise : approuvés, confirmés par cette autorité suprême, ils sont devenus pour nous autant de règles saintes que nous devons accepter avec une respectueuse soumission ; autant de lois salutaires qui n'ont plus besoin que d'être connues, et qu'il est aussi de notre devoir de promulguer sans délai.

A cette fin nous les publions aujourd'hui, et en les mettant entre vos mains, en les livrant à votre étude et à vos méditations, nous avons cette confiance dans votre piété que vous les recevrez avec les sentiments d'enfants soumis auxquels on intime les volontés d'un père bien-aimé.

Nous nourrissons donc dans notre cœur la douce espérance que les Evêques de cette province n'auront pas travaillé en vain pour vous, dans leur sainte réunion, et que vous vous montrerez fidèles observateurs de tout ce que Dieu leur a inspiré de vous enseigner et de vous ordonner dans ces décrets, pour la gloire de son nom, pour la sanctification de vos âmes, pour votre bonheur dans cette vie et dans l'éternité. Mandement du 8 Déc. 1855.

20. Vous savez, N. T. C. F., que les Pères du premier concile provincial de Québec, pénétrés du désir d'encourager parmi les prêtres l'étude des sciences ecclésiastiques, ont exhorté les Evêques à

établir des conférences pour atteindre ce but si désirable—Episcopos vero hortatur ut, quantum fieri potest,
collationes de rebus ecclesiasticis a presbyteris inter se habendas instituant, easque, ut bene et ordinate fiant, regulis
muniant. A sacerdotibus qui hisce collationibus interesse
non valebunt, exigatur ut quastionibus in collationibus discutiendis scripto respondeant. (I conc. prov. Queb.,
décret X).—Nous nous faisons en conséquence un
devoir de nous conformer à cette invitation du concile, et nous sommes persuadé qu'en cela nous nous
rendons au désir d'un grand nombre de nos dignes
coopérateurs qui, depuis longtemps, appelaient de
leurs vœux le rétablissement des conférences ecclésiastiques dans le diocèse.

A ces causes, le Saint Nom de Dieu invoqué, nous avons réglé et ordonné, réglons et ordonnons ce qui suit : I

p

 $\mathbf{I}$ 

le

Q

 $\mathbf{p}$ 

de

φŧ

to ne

dr

co ch

l'a

vei

10. Les conférences ecclésiastiques sont rétablies dans le diocèse de Québec, et sont d'obligation pour tous les membres du clergé qui y exercent le saint ministère;

20. Il y aura quatre conférences par année, dans chaque arrondissement; elles se tiendront au mois de Janvier, de Mai, de Juillet et d'Octobre;

30. Ces conférences rouleront successivement sur l'Ecriture Sainte, le dogme, la morale, le chant, les cérémonies de l'Eglise. Le sujet à discuter dans chaque assemblée sera désigné d'avance par l'Archevêque;

40. Tous les curés, vicaires, confesseurs et autres ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés, assis-

teront aux conférences de leur arrondissement, à moins que de graves raisons ne les en empêchent;

50. Ceux qui ne pourront pas se trouver à la conférence devront donner au président la raison pour laquelle ils se sont absentés, et il en sera fait mention dans le procès-verbal;

60. Ces conférences se tiendront dans la paroisse la plus centrale, ou successivement dans toutes les paroisses. M. le président indiquera à la fin de chaque conférence le lieu et le jour où se tiendra la suivante. Il désignera également ceux des prêtres de l'arrondissement qui seront chargés de développer les sujets proposés;

70. Le président sera désigné par l'Archevêque. Il ouvrira la conférence par le Veni Sancte: il recueillera les suffrages, et donnera son avis le dernier. Quand le président régulier sera absent, il sera remplacé par le plus ancien des curés présents;

80. Dans l'absence de ceux qui avaient été chargés de développer les questions, le président invitera quelques membres présents à les remplacer;

'90. Le secrétaire de chaque conférence sera élu, tous les ans, dans le mois d'octobre, au scrutin et non par acclamation;

100. De concert avec le président, le secrétaire dressera le procès-verbal, qui sera présenté dans la conférence suivante pour être adopté. Si alors un changement ou une addition est demandé par l'assemblée, on en tiendra note à la suite du procèsverbal. Le rapport lu et approuvé sera signé par

qué, nous ns ce qui

t si dési-

eri potest,

ter se ha-

nt, regulis

interesse

nibus dis-

r. Queb.,

ence un

du con-

ous nous

s dignes

aient de

es ecclé-

rétablies tion pour le saint

ée, dans t au mois

ment sur chant, les iter dans r l'Arche-

et autres és, assisle président et le secrétaire, puis envoyé à l'Archevêque;

110. Lorsque quelque raison grave forcera de renvoyer la conférence. In président indiquera le jour où elle sera transferment.

120. C'est au presbyter que la conférence aura lieu; elle commencera vers 10 heures A. M., et durera au moins deux heures;

130. On évitera toute discussion inutile ou étrangère à l'objet de la conférence. Le président et le secrétaire auront soin de ramener à la matière de la conférence ceux qui s'en éloigneraient; les questions incidentes seront renvoyées à l'après-dîner. Chacun donnera son avis raisonné, les plus jeunes parlant les premiers. Le président fera le résumé, à moins qu'il n'en charge le secrétaire: dans tous les cas, celui-cî prendra des notes sur le champ, afin de s'en servir pour dresser le procès-verbal;

d

S

d

de

on

140. La conférence étant terminée, on dira le Sub tuum, et on dînera chez M. le curé. Le dîner sera servi frugalement, ainsî qu'il convient à la pauvreté cléricale que des prêtres doivent se faire gloire de pratiquer. Au commencement du dîner, le secrétaire lira un chapitre de l'Ecriture-Sainte, et de préférence celui qui a rapport à l'objet de la conférence. A la fin du repas on lira un nombre de l'Imitation de Jésus-Christ;

150. Après le dîner, on se réunira encore pour continuer l'examen des questions qui n'auraient pas été proposées le matin, ou pour conférer sur les cas difficiles qui se seraient présentés à quelqu'un des

rcera de iquera le

nvoyé à

ice aura 1. M., et

ou étran-

lent et le ière de la questions Chacun s parlant à moins les cas, n de s'en

ira le Sub îner sera pauvreté gloire de secrétaire référence ce. A la tation de

core pour aient pas r les cas u'un des confesseurs, sur le chant et les cérémonies de l'Eglise, sur les moyens de ranimer la piété, etc.;

16. Le président, ou par son ordre, le secrétaire, indiquera le sujet de la conférence de l'après-dîner; il le fixera d'après les questions qui lui auront été faites, ou les cas qui lui auront été proposés par écrit. Nous disons par écrit, parce qu'ils son: ainsi posés plus clairement, et qu'il y a moins de danger de faire connaître les intéressés;

170. Pour établir l'uniformité, nous mettons ici le modèle du procès-verbal qui doit être fait à la suite de chaque conférence. Nous recommandons d'éviter d'un côté les longueurs, et de l'autre un laconisme sec et non raisonné; il faut un juste milieu, qui demande du travail de la part du rédacteur.

Nous désirons qu'on emploie partout le grand papier à lettres, afin qu'on puisse plus aisément relier les cahiers.

## Forme de Proces-Verbal

| -                                 |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| De la conférence du mois de       | , tenue dans                     |
| la paroisse de                    | , arrondissement                 |
| de, le                            | , à laquelle                     |
| ont assisté MM                    | , 1                              |
|                                   | a écrit qu'il ne pouvait         |
| pas venir, (parce qu'il était app | pelé auprès d'un malade), etc.   |
| Dans la première conférence,      | le règlement sur les conférences |
| a été lu, ainsi que la circulaire | placée à la tête des questions   |
| pour cette année.                 |                                  |
| М а с                             | été élu secrétaire au scrutin.   |

Dans les conférences suivantes, on dira : On a fait lecture

| A                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| du procès verbal de la dernière conférence, qui a été admi                                                                                    |
| sans réclamation, et signé par M. le président et le secrétaire ou, sur lequel on a fait telle observation                                    |
| ou, sur lequel on a fait telle observation.                                                                                                   |
| Dans la conterence de co ioni i                                                                                                               |
| Dans la conférence de ce jour, les questions sur l'Ecriture<br>Sainte ont été développées par M.  Il a répondu sur la question                |
|                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                               |
| On Itil a opposé telle difficulti                                                                                                             |
| A laquelle il a répondu :                                                                                                                     |
| Il a répondu sur la question, etc.                                                                                                            |
| Les dogmes ont été expliquée                                                                                                                  |
| Les dogmes ont été expliqués par M.  Il a répondu sur la première que tient.                                                                  |
| Il a répondu sur la première question On lui a fait observer:                                                                                 |
| Et il a répondu :                                                                                                                             |
| Sur la deuxième question, etc.                                                                                                                |
|                                                                                                                                               |
| Les questions de morale ont été développées par M.  Après la séance on a diné cher M.                                                         |
|                                                                                                                                               |
| réuni de nouveau après le dîner. On s'est                                                                                                     |
| Il a été proposé un cas de conscience ainsi conçu : Lequel a été décidé commo cuit.                                                           |
|                                                                                                                                               |
| On a proposé telle question sur le chant, les cérémonies et les rubriques du Missel, du Braviaire, du Dis                                     |
| rubriques du Missel, du Breviaire, du Rituel ou du Cérémonies et les<br>Le présent procès-verbel a été la la la discontinue de la Cérémonial. |
|                                                                                                                                               |
| (date et lieu).                                                                                                                               |
| (Signature du président).                                                                                                                     |
| (Signature du secrétaire).                                                                                                                    |
| to the secretaire).                                                                                                                           |

180. Les prêtres résidant dans des parties du diocèse, où des conférences ecclésiastiques ne pourront être établies, enverront à l'Archevêque des réponses écrites aux questions qui leur auront été adressées. Mandement du 3 décembre 1853.

21. Les curés auront soin d'avoir un Régistre où ils écriront les noms et les surnoms de ceux qui

a été admis e secrétaire,

ır l'Ecriture

M. On s'est

onies et les érémonial. ijourd'hui,

ésident). rétaire).

rties du pourront réponses d**ressées**.

istre où eux qui auront reçu la confirmation, l'année et le jour : ils nous le présenteront avec ceux des baptêmes et mariages, dans le cours de nos visites. Rit. de Québec, du sacrement de confirmation.

22. Nous exhortons chaque curé et missionnaire d'établir dans leurs paroisses une confrérie, pour animer la dévotion de leurs paroissiens, et nous pensons qu'il est à propos qu'ils n'en aient qu'une, pour ne pas se partager en tant de dévotions. Syn. de 1694. Art. 16.

23. Pour procurer la plus grande gloire de Dieu et le plus grand bien des âmes, et spécialement pour le grand désir que nous avons de graver et accroître, autant qu'il est en notre pouvoir, dans le cœur de tous les peuples que Dieu, par sa divine providence, a commis à notre conduite, l'amour envers cette sacrée famille de Jésus, Marie et Joseph, et les saints anges, permettons, agréons et approuvons les dites assemblées (de la Confrérie de la Ste. Famille) être faites à Québec et tous autres lieux de notre jurisdiction, pour être les dites assemblées toutes unies à celles de notre principale résidence, sous la conduite des ecclésiastiques faisant les fonctions curiales, ou autres à notre choix, lesquels nous exhortons et tous ceux qui sont appliqués au saint ministère d'inspirer et augmenter autant qu'il sera en eux l'amour et la dévotion envers la dite Ste. Famille de Jésus, Marie et Joseph, et des saints anges comme étant une source inépuisable de grâces et de bénédictions pour toutes les âmes qui y auront une véritable confiance, et de contribuer de tout leur pouvoir à

l'établissement, progrès et perfection des dites assemblées (1). Lettres Patentes de Mgr. Laval, Ev. de Pétrée, V. Apost. de la N. F., 14 mars 1664.

24. Tous les curés auront soin de connaître par eux-mêmes, dans le temps de Pâques, leurs paroissiens, déclarant que la communion (2) qui sera faite à un missionnaire étranger ne sera point regardée comme une communion pascale (3). 1er Syn. de 1690. Art. 9.

25. Il est nécessaire cependant que, selon le concile de Latran, les curés soient faciles à donner des billets ou permission pour se confesser à d'autres (4) et qu'ils leur donnent le choix de plusieurs ; et il est à propos que ceux à qui ils se seront adressés, les reçoivent eux-mêmes, et ne les renvoient pas à leurs curés, en observant néanmoins la règle de l'Eglise, en l'administration du sacrement de pénitence. Ibid. Art. 10.

26. Pour empêcher autant qu'il est en nous les sacriléges, que nous regardons comme les plus énormes péchés, et que nous craignons n'être que trop fréquents dans ce diocèse, soit par le peu de soin que l'on prend d'examiner sa conscience et de dire tous ses péchés, soit par la coutume qu'on a prise d'approcher, toutes les grandes fêtes, des sacrements,

<sup>(1)</sup> Le pape Alexandre VII a daigné enrichir cette confrérie d'indulgences et autres privilèges, comme on peut le voir par ses deux Brefs rendus à cette fin, le ler, le 28 junvier 1665, et le second, le 26 janvier 1666.

La confession pascale peut se faire à tout prêtre approuvé.
 Renouvelé par le Syn de 1700. Art. 18.

<sup>(4)</sup> Cela doit s'entendre du cas où on leur demande une telle permission; car il est bien certain que les fidèles n'ont pas besoin de la permission de leur curé pour se confesser à un autre.

s assem-Ev. de

aître par rs paroissera faite regardée de 1690.

n le connner des utres (4) et il est essés, les s à leurs l'Eglise, ce. Ibid.

nous les les plus être que ı de soin de dire ı a prise rements,

l'indulgences endus à cette

permission; ermission de

sans songer à se convertir, soit enfin par la crainte de se faire connaître tel qu'on est à son consesseur, nous nous croyons engagés indispensablement d'imposer une étroite obligation à tous les curés et confesseurs de ce diocèse, tant séculiers que réguliers de donner la liberté à ceux qu'ils confessent, et les obliger même d'aller à d'autres confesseurs, une fois ou deux l'année (1). 2d Syn. de 1694. Art. 24.

27. Comme nous ne croyons pas pouvoir nous dispenser de suivre l'exemple des plus saints Evêques et la pratique presqu'universelle de tous les diocèses, dans lesquels les confesseurs séculiers et réguliers ont besoin d'une approbation particulière, pour confesser les Religieuses, nous déclarons que notre intention est que ceux qui seront destinés par nous à cet emploi de les confesser, prennent de nous une approbation particulière que nous ne donnerons plus que par écrit, pour ne laisser plus aucun doute; et nous voulons qu'aucun autre ne les puisse confesser, sans en avoir eu notre permission expresse (3). Ibid. Art. 28.

28. Le Pape, permettant de faire gagner le jubilé aux enfants qui n'ont point encore fait leur première communion, semble condamner la pratique de ceux qui ne leur donnent l'absolution que lors de la première communion. Nous avouons avec vous que ce ministère est difficile et périlleux, qu'il faut y procéder

<sup>(1)</sup> Cette injonction est réitérée dans les Statuts synodaux de 1700.

<sup>(2)</sup> Ce règlement, qui a toujours été entendu, et qui doit s'entendre des Religieuses cloitrées seulement, est renouvelé par l'ordonnance du 8 oct. 1700.

avec bien de la prudence, de la circonspection; et qu'on a souvent bien de la peine à s'assurer des dispositions nécessaires: mais notre charité et notre zèle pour le salut des âmes doivent nous engager a faire tous nos efforts, pour ne pas les laisser dans là privation d'un si grand bien, dont très-souvent un grand nombre, dans ces premières années, ont un besoin plus marqué que bien des personnes plus avancées en âge. On peut s'assurer de l'intégrité de la confession, par des interrogations prudentes, et réitérées sous de nouveaux jours, ou par des paroles vives et pénétrantes, et par quelques comparaisons à leur portée, les exciter à la douleur et à l'horreur du péché et au ferme propos de n'y plus retomber. Mand. de Mgr. de Pontbriand, 22 novembre 1751 (1).

- 29. Nous renouvelons l'ordonnance de Mgr. de Pontbriand, à l'occasion du jubilé, le 22 novembre 1751, par laquelle il est défendu de confesser les personnes du sexe hors du confessional, sans une grille ou jalousie, et dans un cabinet fermé. Mand. de Mgr. Briand, 1er de novembre 1767.
- 30. On doit cesser de confesser quand la nuit est venue, à moins qu'il n'y ait plusieurs témoins (2). Circul. de Mgr. de Saint Valier, mise au rang des ordonnances diocésaines par le Synode de 1698.
- 31. On observera strictement de ne pas confesser hors du confessionnal, ou dans des confessionnaux

<sup>(1)</sup> Voyez le décret du 2d. concile provincial, De confessione puerorum.
(2) Le Synode de 1700, Art. 25, renouvelle cette défense, mais par rapport aux personnes du seze seulement; et c'est à quoi l'on doit s'en tenir aujourd'hui.

sans grilles et jalousies. On ne peut tolérer l'abus de confesser des personnes du sexe, sans cette précaution, ni seul à seule, ni dans un cabinet fermé. Avis de Mgr. de Pontbriand aux confesseurs, 22 novembre 1751.

32. Nous devons certainement soutenir les vérités de la foi, même au péril de notre vie ; les prêcher et en instruire les peuples ; mais il ne convient ni à la religion de le faire avec aigreur, ni à la gloire de Dieu de le faire avec mépris. Vous éviterez donc soigneusement de vous servir de termes offensants et injurieux pour ceux des sujets du Roi qui sont d'une autre religion ; ceux de protestants et de frères séparés seront les seuls dont vous vous servirez, lorsqu'il sera absolument nécessaire de le faire pour expliquer notre créance. Une autre conduite ne ferait qu'aliéner les cœurs, troubler la bonne harmonie qui doit régner entre les anciens et les nouveaux sujets, ne ferait pas de prosélytes, et pourrait engager le gouvernement à retirer la protection et la liberté qu'il veut bien accorder à notre sainte religion. Circulaire de Mgr. Briand au clergé du 15 octobre 1768.

33. Nous désirons que ce (séminaire) soit une continuelle école de vertus, et un lieu de réserve d'où nous puissions tirer des sujets pieux et capables, pour les envoyer à toute rencontre, et au besoin dans les paroisses et autres lieux du dit pays (de la Nouvelle-France), afin d'y faire les fonctions curiales et autres, auxquelles ils auront été destinés, et les retirer des mêmes paroisses et fonctions, quand on le jugera à propos; nous réservant pour toujours et aux succes-

nvent un s, ont un nes plus légrité de entes, et es paroles raisons à prreur du etomber.

ection; et

surer des

é et notre

engager a

r dans la

Mgr. de ovembre les perns une Mand.

nuit est ins (2). es ordon-

onfesser onnaux

puerorum. par raps'en tenir seurs Evêques, du dit pays, comme aussi au dit séminaire, par nos ordres et des dits sieurs Evêques, le pouvoir de révoquer tous les ecclésiastiques qui seront départis et délégués dans les paroisses et autres lieux, toutes fois et quantes qu'il sera jugé nécessaire. sans qu'aucun puisse être titulaire et attaché particulièrement à une paroisse, voulant au contraire qu'ils soient de plein droit amovibles, révocables et destituables à la volonté des Evêques, conformément à la sainte pratique des premiers siècles, suivie et conservée encore à présent en plusieurs diocèses de ce royaume. Mand. de Mgr. de Pétrée, Vic. Apost. pour l'érect. du Sém. de Québec, 26 mars 1663. Confirmé par l'ordonnance du Roi, confirmant l'établissement du Séminaire de Québec, du mois d'avril 1663. enrésistré au conseil de Québec, le 10 octobre 1963.

34. Les curés doivent très-particulièrement recommander à Dieu les besoins de cette Eglise qui ne se soutient que par la protection de Notre-Seigneur et de la Très-Sainte Vierge. Syn. de 1690, Art. 24.

1. Danses et Bals réprouvés.

u dit sé-

aues, le

ni seront

t autres

cessaire.

hé parti-

contraire

cables et

mément

uivie et

cèses de

ic. Apost.

3. Con-

lissement

enrégis-

t recom-

qui ne se

gneur et

1. 24.

2. Dimanches et Fêtes. Les curés doivent inspirer l'horreur du péché de ceux qui les profanent.

3, 4, 5. Dîme. On ne doit point admettre aux sacrements oeux qui refusent de la paver.

6. Discipline ecclésiastique. Eloge du clergé. 7. Assiduité à la prière et à l'oraison; 8.—à dire la messe.

9. Obligation de porter l'habit clérical et la tonsure. 10. Soin de fuir le monde et de se conserver sans tache; 11.—d'emploger le temps utilement; 12.—d'éviter les visites, surtout celles des femmes; 13.—de ne pas loger chez les laïques et de ne pas se faire servir par des femmes; 15.—de ne pas se trouver seul avec elles.

Défense de fréquenter les spectacles;
 17.—de proférer des railleries;
 18.—de porter la perruque.

 Exhortation à l'uniformité de conduite, à l'union, à la concorde, à la soumission à l'Evêque, à l'humilité, au zèle et à la charité.

20. Respect, amour et soumission que les fidèles doivent rendre à leurs pasteurs.

21. Dispenses de bans à conserver.

22. Droits des curés et des fabriques.

23. Des mariages.

1. Parce que nous avons été informé qu'il se faisait en divers lieux des assemblées de danse et autres divertissements, aux jours de fêtes et de dimanches, et quelquefois même pendant le service divin (ce qui est défendu par les ordonnances du Roi et par les lois de la police séculière), nous exhortons et conjurons, pour l'amour de Notre-Seigneur, et pour l'honneur de la religion, tous les fidèles de notre diocèse de s'abstenir à l'avenir de ces sortes de choses, dans les jours ci-dessus ; et

pour ce qui est des danses et autres récréations dangereuses, qui se pratiquent entre personnes de différent sexe, comme l'expérience fait voir qu'elles sont à la plupart des occasions prochaines d'un grand nombre de péchés considérables, nous exhortons les curés, confesseurs et autres qui ont soin des âmes de les en Jétourner, par toutes les voies les plus efficaces qu'ils peuvent trouver. Règlement pour le diocèse, Art. 7, 10 février 1691.

Nous croirions manquer à un devoir important de notre charge, si, à l'approche de la saison des plaisirs et de la dissipation, nous n'élevions pas la voix pour vous prémunir contre une ruse nouvelle de l'esprit infernal, un uouveau piége qu'il tend à l'innocence de la jeunesse, un scandale enfin qui, depuis peu, s'est produit dans certaines réunions de plaisir, et qui, s'il n'est promptement réprimé, ne peut manquer de causer la ruine de bien des âmes.

Vous prévencz sans doute notre pensée, N. T. C. F.; vous voyez que nons voulons parler de ces danses indécentes, que l'esprit de licence a cherché à introduire dans notre société depuis quelque temps.

Nous ne prétendons pas ici condamner toute espèce de danse comme un mal, ni réprouver tous les bals comme des amusements criminels. Certes, nous sommes loin de les approuver ; car nous avons appris des SS. Pères et des maîtres de la vie spirituelle qui n'ont tous qu'une voix sur ce point, que la danse et les assemblées de danse, lors même que tout semble s'y passer selon les règles de l'honnêteté et de la bienséance, sont presque toujours dangereuses à raison

des circonstances, et des passions qui s'y enflamment si facilement. C'est ce qu'une triste expérience apprend tous les jours, et ce que comprennent enfin tous ceux qui, après avoir trop aimé ces vains plaisirs du monde, ouvrent leurs cœurs à la grâce, et reviennent à des sentiments plus chrétiens.

Cependant nous savons qu'il y a des danses honnêtes, des assemblées où les règles ordinaires de la décence sont observées; et que l'on peut avoir des raisons de se trouver quelques fois à ces réunions. Alors sans les approuver, nous croyons pouvoir les tolérer, et garder le silence.

Mais quand toutes les règles de la modestie chrétienne y sont oubliées; quand des danses lascives y portent le scandale; quand ces assemblées deviennent ainsi des occasions de péchés pour la jeunesse imprudente, notre devoir et notre conscience nous commandent de les condamner et de les réprouver. Or, telles sont les danses connues sous le nom de valse, de polka et autres, que nous vous signalons aujourd'hui; et telles sont les assemblées où on ôse se les permettre. On ne peut se dissimuler qu'elles ne soient une occasion prochaine de péché pour la plupart de nos jeunes gens.

Et ici, N. T. C. F., vous ne nous accuserez point de rigorisme; vous ne vous plaindrez point de la sévérité de notre jugement: ce jugement, c'est le vôtre: c'est vous qui vous êtes indignés les premiers de l'insolente effronterie de ces danses nouvelles, et de la révoltante immodestie de leurs mouvements: c'est vous-mêmes qui nous avez avertis: c'est vous

imes de officaces diocèse, tant de plaisirs oix pour

l'esprit

ocence

is peu,

isir, et

anquer

ns dan-

le diffé-

les sont

n grand

tons les

T. C. danses

espèce es bals , nous appris elle qui anse et semble ; de la raison qui avez été les premiers à crier au scandale. Si quelques-uns d'entre vous ne tiennent plus le même langage, c'est qu'ils se sont laissés fasciner par l'esprit et les préjugés du monde qui entraînent tant d'âmes vers la perdition. Quoiqu'il en soit, nous n'en sommes pas moins obligé, en notre qualité de pasteur des âmes, de prononcer la sentence sortie de la bouche du Sauveur: Malheur au monde à cause du scandale: (Math. 18). Malheur à l'homme par qui le scandale arrive (Ibid,). Si votre œil vous scandalise, arrachez-le, et jetez-le loin de vous (Ibid.)

Vous ne devez donc pas être surpris, N. T. C. F., de nous entendre vous déclarer aujourd'hui, que nous réprouvons et défendons absolument ces danses scandaleuses; et que vous ne pouvez sans pécner, ni vous les permettre à vous-mêmes, ni les permettre à vos enfants, ni les souffrir dans vos maisons, ni enfin consentir à ce que vos enfants les apprennent, puisque ce serait les exposer à la tentation, et les mettre dans la voie du péché.

Et afin que vous compreniez bien la grandeur du désordre que nous voulons arrêter, nous vous déclarons de plus, que nous regardons comme indignes d'approcher des sacrements tous ceux qui, malgré nos avertissements, s'obstincront à continuer ou à encourager ces danses : et nous enjoignons à tous les confesseurs de se conformer à cette règle au tribunal de la pénitence. Lettre past. de Mgr. l'Archev. au clergé et aux fidèles de la Cité de Québec, 18 nov. 1851.

2. Les curés et missionnaires ne sauraient imprimer trop d'horreur du péché de ceux qui, au mépris le même r par l'esment tant soit, nous qualité de sortie de de cause du par qui le

T. C. F., que nous ses scanécner, ni remettre à , ni enfin t, puisque ettre dans

scandalise.

ndeur du
us déclaindignes
, malgré
r ou à entous les
tribunal
rchev. au
vv. 1851.

nt impria mépris des lois ecclésiastiques, emploient les dimanches et fêtes en voyages, travaux et autres choses encore plus mauvaises, comme jeux, ivrogneries, etc. Syn. de 1694, Art. 12.

- 3. Les curés et missionnaires auront soin d'annoncer plusieurs fois en leurs prônes, que Monseigneur a défendu de recevoir à la communion pascale ceux qui n'auront pas payé les dîmes, étant nonseulement coupables de retenir le bien d'autrui, mais un bien sacré et ecclésiastique (1). Syn de I690, Art. 11.
- 4. Ayant remarqué que, nonobstant l'exactitude que nous avons apportée à faire connaître au peuple l'obligation qu'ils ont de payer les dîmes, plusieurs personnes néanmoins s'en dispensent; ce qui peut provenir de la facilité que les curés ont de les absoudre, sous prétexte de la crainte qu'ils ont de paraître intéressés ; nous, voulant remédier à ce mal, déclarons que, le paiement des dîmes étant d'une étroite obligation par les lois naturelle, divine, ecclésiastique et civile, les peuples ne peuvent manquer à ce devoir, sans se rendre coupables de larcins, ou de rétention du bien d'autrui, qui tient même du sacrilége, comme étant un bien sacré et ecclésiastique; et qu'ainsi les curés et autres confesseurs de ce diocèse ne peuvent en conscience admettre aux sacrements les dites personnes ; c'est pourquoi nous leur enjoignons de ne les y point recevoir, lorsque, par leur faute, ils n'auront point payé, ou qu'ils ne

<sup>(1)</sup> Les curés sont encore autorisés à faire cette annonce, lorsqu'ils jugent prudent de la faire, et doivent observer dans la pratique, la règle tracée dans ce statut et les suivants, à l'égard de tous les gens de mauvaise volonté.

les auront point payées fidèlement, soit en retenant une partie de ce qui est dû, soit en donnant ce qui est de plus mauvais. Règl. pour le dioc., du 16 février 1691.

5. Nous renouvelons la défense, que nous avons faite plusieurs fois, de recevoir à la communion priscale ceux qui n'ont pas payé leurs dîmes, comme coupables de sacrilége, pour avoir retenu un bien sacré et ecclésiastique (1). Statuts du Syn. de 1698, Art. 8. Monseigneur l'Evêque laisse aux curés le pouvoir d'examiner leurs paroissiens sur leur insolvabilité, et de faire avec eux tel accommodement qu'ils jugeront à propos, et pourront ensuite les admettre à la communion pascale. Addition aux Statuts ci-dessus, réglée dans la dernière séance du Synode.

6. Quoique nous soyons très-contents et trèsédifiés de la bonne conduite des prêtres, et autres ecclésiastiques de notre clergé, dont la vie est la bonne odeur de Jésus-Christ dans ce diocèse, cependant comme l'on peut craindre que ce qui se pratique si exactement et si régulièrement dans les commencements de cette église naissante ne vienne à changer, nous avons cru devoir leur remettre devant les yeux quelques points de discipline.

7. Le premier est de se rendre fidèles à la prière et à la méditation, ne laissant passer aucun jour, sans en faire au moins une demi-heure, et de faire lecture d'un chapitre du Nouveau Testament.

<sup>(1)</sup> La défense d'absoudre, au temps de Pâques, ceux qui ne paient pas fidèlement leur d'ime se trouve encore reuouvelée par un Mand. de Mgr. de Saint Valier du 14 avril 1717.

retenant nt ce qui ., du 16

nus avons
nmunion
c, comme
un bien
de 1698,
curés le
ur insolodement
suite les
ition aux
éance du

et trèset autres de est la diocèse, e qui se dans les e vienne e devant

prière et ur, sans e lecture

paient pas de Mgr. de 8. Le second, de se rendre tels, par leur vie, qu'ils puissent dire tous les jours la sainte messe, à moins qu'ils n'en soient empêchés par la maladie, ou autres raisons considérables.

9. Le troisième, d'être exacts à garder la modestie cléricale en portant toujouis l'habit clérical, les cheveux courts et la tonsure.

10. Le quatrième, d'être toujours exacts à se conserver sans tache, en s'éloignant du monde, des compagnies dangereuses, évitant les jeux de hasard, les lieux où l'on donne à boire, vivant avec tempérance, justice et piété.

11 et 12. Le cinquième, d'employer utilement le temps, évitant de faire et de recevoir des visites inutiles, surtout celles des personnes de différent sexe, qu'ils ne doivent jamais aller voir, à moins qu'une absolue nécessité, ou une évidente utilité ne les y oblige; encore faut-il que cela se fasse si rarement, et d'une manière si modeste, qu'ils ne puissent jamais donner le moindre soupçon d'attachement: ce qui ne manquerait pas d'arriver, s'ils venaient à entrer dans les affaires des laïques, et à vouloir connaître et régler ce qui se passe dans les familles.

13 et 14. Le sixième. Nous conjurons et exhortons tous les ecclésiastiques de conserver la sainte coutume et louable pratique de ce diocèse, de ne point loger chez leurs parents, ni dans les maisons des laïques; mais dans le séminaire ou autres maisons ecclésiastiques ou régulières. Que si, pour des raisons que nous ne saurions prévoir, ils ne pouvaient

point être admis dans ces maisons, nous les conjurons de prendre plutôt quelque logement en particulier, séparé des gens du monde, oû il n'y ait ni femmes, ni filles, où ils puissent se servir eux-mêmes, ou se faire servir par des valets, sans jamais se faire servir par des personnes de différent sexe, de quelque âge qu'elles puissent être : ce que nous leur défendons très-expressément, et ce qui sera très-inviolablement observé par les prêtres et par les ecclésiastiques qui demeurent dans les villes, et par les curés de la campagne (1).

15. Le septième.—Nous recommandons à tous les ecclésiastiques et religieux de notre diocèse de n'être jamais seuls avec les personnes de différent sexe, de n'avoir aucune liaison avec les femmes ou filles, et de ne point avoir avec elles, sans une vraic nécessité, des conversations particulières, sous prétexte de direction spirituelle; de ne les introduire jamais dans leurs chambres; mais quand la nécessité ou la charité les oblige de leur parler, de le faire en peu de parles, dans quelque lieu public, où ils puissent avoir des témoins de leur conduite, et toujours d'une manière grave, modeste et édifiante.

16. Le huitième.—Nous renouvelons tout ce que les anciens canons ont marqué touchant la vie et l'honnêteté des clercs, défendant à ceux de notre diocèse les spectacles, les bals, les assemblées, les compagnies, les festins, les foires, marchés, cabarets et les lieux où l'on donne à boire des liqueurs, le soin

<sup>(1)</sup> Voyez l'adoucissement apporté à cette règle, dans le mandement de Mgr. Dosquet, du 24 février 1735, cité ci-après, n. 8 sous la lettre S et dans le décret du 1er conc. prov. sur le même sujet.

des affaires temporelles, les procès, les jeux de hasard, de paume et de boule en lieux publics, la chasse et le port de toutes sortes d'armes.

17. Nous leur défendons les railleries et les paroles

17. Nous leur défendons les railleries et les paroles bouffonnes, les airs profanes, les chansons mondaines, les lectures de livres qui sont capables d'altérer la pureté; les habits immodestes, . . . . . et tout ce qui pourrait être contraire à la sainteté de leur état.

18. Le neuvième.—Nous défendons à tous les ecclésiastiques de porter la perruque, sans notre permission et sans nécessité, qu'ils nous feront connaître. Voulons que ceux auxquels nous en accorderons l'usage les portent courtes, avec une tonsure apparente et de la grandeur qui convient à chaque ordre, sans frisures et d'une manière qui représente leurs cheveux naturels, et la modestie de leur état (1).

13. Le dixième.—Comme nous désirons de tout notre cœur l'uniformité des confesseurs dans ce diocèse, que nous regardons comme le moyen le plus efficace de lui faire changer de face, nous exhortons tous les prêtres séculiers et réguliers, par le nom de Jésus-Christ, d'avoir tous un même esprit et un même langage, et de ne point faire naître parmi eux des divisions et des schismes. Et pour les éviter, de se souvenir de ces paroles de S. Paul, dans sa première Epitre aux Corinthiens, chap 3.: cum sit inter vos zelus et contentio, nonne carnales estis, et secundum hominem ambulates? Travaillez tous avec le même esprit sous notre autorité au salut des âmes que Dieu

à tous les liocèse de e différent emmes ou une vraic sous préintroduire la nécesde le faire

le quelque

leur défen-

ès-inviola-

ecclésias-

r les curés

ut ce que la vie et de notre blées, les , cabarets rs, le soin

lic, où ils

te, et tou-

inte.

nandement de e S et dans le

<sup>(1)</sup> Réitérée par Mør. Dosquet dans son mand, du 24 février 1735. Voyez ci-après sous le titre, Notes diverses, le mo Perraque

a confiées à notre conduite. Implete gaudium meum, ut idem sapiatis, camdem charitatem habentes, unanimes, idipsum sentientes: rendez notre joie parfaite, en vous faisant voir comme des coopérateurs fidèles de notre ministère, tous unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nihil per contentionem, aut inanem gloriam: ne faites rien par esprit de contention et de vaine gloire; in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes : par humilité, cousidérez les autres comme vos supérieurs. Mesurez tout ce que vous direz et tout ce que vous ferez par les règles d'une charité parfaite : omnia vestra in charitate fiant et in charitate non ficta. N'ayez uniquement tous en vue que le salut des âmes confiées à vos soins, que vous devez procurer, sous nos ordres, par toutes sortes de moyens aux dépens même de votre vie.

20. Nous ne pouvons mieux finir cette ordonnance et ces règlements qu'en adressant à tous les fidèles de notre diocèse, et principalement à ceux qui demeurent dans les villes, ces belles paroles de S. Paul, dans sa première Epitre aux Thessaloniciens: rogamus vos, fratres, ut noveritis eos qui laborant inter vos, et præsunt vabis in Domino, et monent vos, ut habeatis eos abundantius in charitate, propter opus illorum: pacem habete cum eis. Nous vous prions mes enfants, de considérer beaucoup ceux qui travaillent parmi vous, qui vous gouvernent au nom du Seigneur, et qui vous avertissent de votre devoir; d'avoir pour eux une vénération particulière, à cause qu'ils travaillent pour votre salut. Conservez toujours la paix avec eux: obedite prapositis vestris, et subjacete eis: obéissez à ceux qui vous sont donnés pour votre salut. Conlium meum, duisez vous de telle manière avec eux, qu'ils puissent unanimes, s'acquitter de leur devoir avec joie ; ne les contristez e, en vous pas, par des contradictions importunes, et ne les fidèles de obligez pas à gémir sous le poids de leur charge : esprit et car cela les empêcherait de vous être utiles, et vous stentionem. ôterait le moyen de tirer tout l'avantage que vous esprit de devez espérer de leur application et de leur travail, superiores ut cum gaudio hac faciant, et non gementes : hoc non idérez les expedit vobis. ut ce que es règles

ate fiant et

tous en

oins, que

ar toutes

ionnance

es fidèles

ceux qui

roles de

oniciens:

inter vos,

beatis eos

: pacem

fants, de

mi vous.

qui vous

eux une

lent pour

rec eux:

eissez à

it. Con-

re vie.

Videte ministerium quod accepistis a Domino, ut illud impleatis. Faites habiter la parole de Jésus-Christ en vous abondamment: Verbum Christi habitet in vobis al undanter: ce qui vous mettra en état de travailler avec fruit à établir, et à conserver dans les paroisses l'unité d'un même esprit, par le lien de la paix: sollicite servare unitatem spiritus in vinculo pacis; évitant de donner aucun sujet de peine et de scandale, qui puisse faire mépriser votre ministère: ut non vituperetur ministerium vestrum; afin que vous puissiez remplir toute justice, et être en tout lieu la bonne odeur de Jésus-Christ (1). Ordonnance de Mgr. de Saint Valier du 8 octobre 1700 à son clergé.

21. Les curés et missionnaires doivent être soigneux de garder les dispenses des bans accordées par écrit, par nous, ou nos grands vicaires, et l'on en doit faire mention dans les registres des mariages (2). Syn. de 194, Art. 19.

(2) A plus forte raison doivent-ils faire mention, dans les actes de mariage, des dispenses d'empêchements, et les conserver avec soin.

<sup>(1)</sup> Voyez les décrets de vita et honestate Clericorum, et de Parochie &c., dans le 2nd. conc. prov., où ces belles ordonnances se trouvent développées et coufirmées.

22. Comme il est nécessaire que les droits du curé et de la fabrique soient réglés, il a été réglé que les cierges appartiennent tous au curé, et pour les autres droits, ils seront partagés également entre le curé et la fabrique, excepté l'ouverture de la fosse qui appartiendra entièrement à la fabrique. 1er Syn. de 1690, Art. 16.

Ce sera aux marguilliers à se faire payer les droits et à en fournir la part au curé. *Ibid. Art.* 18.

23. Croyant aussi nécessaire de fixer les droits qu'on doit prendre pour l'administration du sacrement de mariage, il a été réglé que, pour la publication des bans, le mariage et la messe (1), on ne prendrait que six livres, et que pour la publication des bans on ne prendra que quarante sols (2). *Ibid. Art.* 19.

(1) Ce qui prouve que la messe doit se dire pour les mariés. (2) Voyes le tarif actuel qui a changé ce dernier règlement. its du curé lé que les les autres le curé et fosse qui 1er Syn. de

r les droits 18.

les droits sacrement cation des prendrait n des bans Art. 19.

1. Ecoles. Choix des maîtres. 2. On ne doit pas souffrir qu'ils enseignent les enfants des deux sexes.

3. Ecoles primaires. Choix des instituteurs, 4. Les écoles de filles ou d'enfants des deux sexes ne doivent pas être confiées à des hommes.

5. Jugement que les confesseurs doivent porter au tribunal à l'éga d des instituteurs, des commissaires, des parents des enfants qui méprisent cette règle.

6. Refus de l'absolution aux parents qui envoient leurs enfants aux écoles mixtes ; 7 .- aux instituteurs sans capacité et and commissaires qui les engagent.

8. Ecoles des Sours. Les ourés invités à les établir dans leura paroisses.

9. Eglises. Soin que les ourés doivent avoir d'y faire observer l'ordre.

10. Places que chucun doit y occuper.

11. Munière de s'y tenir durant la messe. 12. Enfants des deux sexes, il faut les séparer de lit; 13.—du

même sexe, il est à propos de les séparer aussi. 14. Enfants mulades. Comment les préparer à recevoir les derniers sacrements, et comment les leur administrer.

15. Eucharistie. Respect et dévotion que les ourés doivent avoir et tacher d'inspirer aux autres pour cet auguste sucrement. 16. Soin particulier qu'ils doivent prendre de tout ce qui s'y rapporte : Tubernacle, Calice, Ciboire, Soleil, Porte Dieu.

17. Disposition et décoration du tab rnacle ou elle est gardée.

18. Interdiction des calices etc., d'étain, etc.

19. Comment les curés doivent la porter aux malades, au loin.

20. Corporaux.

21. Palles.

22. Purificatoires.

23. Autel consacré.

24. Nupper.

25. Cierges, gradins et chandeliers.

- 26. Oter le crucifix devant le saint sacrement exposé.
- 27. Ne rien mettre que le missel sur l'autel.
- 28. Ornements propres de toutes les couleurs.
- 29. Oter la poussière de dessus et autour de l'autel.
- 30. Rénovation des suintes espèces.
- 31. Extrême-onction. Ordre que l'on doit observer en allant administrer ce sacrement.
- 1. Les curés ne doivent admettre pour maîtres d'écoles que des gens de doctrine non suspecte et de bonnes mœurs. Synode de 1698.
- 2. Nous voulons que les curés...... ne souffrent pas que les maîtres d'écoles enseignent les personnes de différent sexe (1) et qu'ils refusent les sacrements à ceux qui, en étant avertis, ne voudraient pas se soumettre à cette règle. Mand. de Mgr. Dosquet du 24 février 1735.
- 3. Il est du strict devoir de tous ceux qui ont devant Dieu et devant les hommes la charge des écoles primaires, de ne les conficr qu'à des instituteurs d'une capacité reconnue.
- 4. Les hommes ne doivent pas être chargés d'écoles de filles ou des deux sexes (2) sans la plus grande nécessité, et à moins qu'on ne prenne les précautions les plus sérieuses, pour s'assurer de leur moralité.

<sup>(1)</sup> Cette défense avait déjà été faite par Mgr., de saint Valier, dans une circulaire au Clergé, mise au rang des ordonnances diorésaines par le synode de 1698, Art. 2. Les Statuts synodaux de 1700. Art 20, recommandent la même chose, et veulent qu'on l'observe dans les écoles publiques, aussi bien que dans les maisons particulières.

<sup>(2)</sup> On a omis un mot de ce règlement, parce qu'il n'a pas été accepté dans la pratique sanctionnée par l'Archevêque.

5. En conséquence de ces principes, il faut ordinairement regarder comme peu disposés à l'absolution: 10. les maîtres qui s'obstinent à faire l'école aux filles; 20. les commissaires et inspecteurs qui les engagent à cette fin, et qui les maintiennent; 30. les parents et tuteurs qui envoient à ces maîtres les enfants dont la garde leur est confiée. La grande nécessité seule peut faire tolérer un tel ordre de choses; mais encore faut-il que les maîtres soient sans reproches.

6. Il faut exiger l'accomplissement du décret du premier concile provincial, concernant les écoles mixtes, et refuser l'absolution aux parents qui y envoient leurs enfants, quand ils peuvent absolument s'en dispenser. La même conduite doit être tenue à l'égard des enfants qui fréquentent ces écoles, si on les juge exposés au dépérissement de la foi et de la piété. Or le danger est presque toujours imminent.

7. Les maîtres et maîtresses qui n'ont pas la capacité requise pour l'enseignement, les commissaires qui les engagent, malgré leur incapacité notoire, pèchent contre la justice, et ne peuvent être admis à l'absolution. Circulaire des Pères du 2d. concile prov. de Québcc au Clergé, 4 juin 1854.

8. Nous croyons très-important de recommander aux curés des principales et plus grandes paroisses de ce diocèse de travailler, autant qu'il leur sera possible, à convaincre les habitants de leurs paroisses des grands avantages qu'ils recevront de l'établissement d'une maison des Sœurs de la Congrégation, pour l'instruction des enfants de leur sexe. Statuts du syn. de 1698, Art. 26.

en allant

maîtres te et de

rent pas nnes de ments à se souet du 24

ont derge des ituteurs

gés d'éla plus enne les r de leur

r, dans une ines par le 20, recoms publiques,

été accepté

9. Les curés doivent veiller que dans leurs églises, il y ait toujours quelque personne marquée pour empêcher les colloques et les irrévérences qui se pourraient commettre, laquelle doit être, autant qu'il se pourra, un ecclésiastique ou un religieux, ou une personne sage et approuvée. Synode de 1700, Art. 23.

10. Les règles canoniques marquent les places que chacun doit occuper dans l'église, Le sanctuaire doit être pour le prêtre célébrant et pour les officiers ou ministres de l'autel; le chœur pour le clergé; et

la nef pour les laïques

On ne doit pas permettre à des laïques, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de se placer dans le sanctuaire; et l'on ne doit souffrir dans le chœur

que ceux qui ont droit de s'y mettre.

Il est à souhaiter qu'on observe partout la louable coutume, qui est établie en plusieurs endroits, de séparer les hommes des femmes, et les filles des garçons (excepté ceux qui sont dans les bancs), pour éviter les désordres dans les églises.

L'on évitera dans les églises les immodesties suivantes : de tenir un genou en terre et l'autre levé, de s'appuyer sur les bancs...... L'on évitera d'y parler, d'y causer, de regarder de côté et d'autre......

11 Afin que chacun y soit selon les règles ecclésiastiques, nous allons marquer les différentes postures dans lesquelles on doit se tenir, pendant la messe de

paroisse.

On doit être debout pendant qu'on fait l'aspersion de l'eau bénite, et on doit se mettre à genoux lorsqu'on chante l'oraison qui se dit à la fiu (1); on doit

<sup>(1)</sup> On doit se mettre à genoux &c. Ceci ne s'observe plus.

se tenir à genoux, depuis le commencement de la messe jusqu'à ce que le prêtre ait dit Kyrie eleison et s'asseoir pendant que le chœur le chante. On peut être debout pendant que le prêtre dit le Gloria in excelsis et s'asseoir ensuite.

L'on se mettra à genoux lorsque le prêtre dira Dominus vobiscum, et l'on y restera pendant les oraisons. L'on s'asseoira au commencement de l'Epitre jusqu'à l'Evangile. Pendant l'Evangile on se tiendra debout. L'on sera assis pendant les annonces et instructions du prône ; et lorsqu'on y fera les prières, on se mettra à genoux. On doit être debout pendant que le prêtre dit le Credo, (assis pendant qu'il se chante(, debout au Dominus vobiscum jusqu'à l'offertoire, et s'asseoir ensuite jusqu'à la préface, per ant laquelle on se tiendra debout. On se mettra à genoux au Sanctus et l'on y restera jusqu'à la communion du prêtre et du peuple. On pourra s'asseoir après la communion. On se mettra à genoux au Dominus vobiscum, et on y restera pendant les oraisons jusqu'à ce qu'on ait reçu la bénédiction du prêtre.

Les curés feront observer ces règles dans leurs églises, et avertiront ou feront avertir, avec charité, ceux qui y contreviendront. S'il arrive qu'on vienne à mépriser leurs avertissements, et à les troubler notablement dans leurs fonctions, ils requerront les officiers chargés de faire observer l'ordre, ou à leur défaut les assistants, de faire cesser le trouble, en prenant garde cependant de nommer personne en particulier, non pas même ceux qui en sont les auteurs. Rit. de Québec, du sacrifice de la messe.

r empourn'il se

rt. 23. places tuaire ficiers g4; et

rdans chœur

ouable ts, de es des , pour

es suievé, de parler,

eccléostures esse de

persion genoux on doit 12. Nous croyons très-important de renouveler un des statuts de notre 2d. synode, qui impose une obligation particulière aux curés et missionnaires de représenter aux pères et aux mères l'obligation qu'ils ont de séparer de lit les enfants de différent sexe, et de ne les point coucher avec eux (1). Statuts du synode de 1698, Art. 25.

13. Il ne suffit pas que les pères et mères empêchent leurs enfants de différent sexe de coucher ensemble, ils doivent autant que possible, séparer de lit ceux du même sexe assez âgés pour connaître la malice. Circul. de Mgr. de saint Valier, mise au rang des ordonnances diocésaines par le synode de 1698.

14. Lorsqu'un enfant qui n'a pas encore fait sa première communion se trouve dangereusement malade, s'il a assez d'intelligence pour connaître les premiers principes de la foi et l'excellence du sacrement de l'eucharistie, le prêtre achèvera de l'instruire et de le disposer à le sainte communion; et après lui avoir fait faire sa confession générale, il lui donnera l'absolution, et lui administrera l'extrême-ouction et le saint viatique; mais il l'avertira, ainsi que ses parents, que cette faveur ne lui est accordée qu'à raison de sa maladie; et que si Dieu lui rend la santé, on ne l'admettra à communier à l'église qu'après y avoir été préparé et éprouvé avec ceux que l'on dispose à faire la première communion.

Si l'enfant a assez d'intelligence pour pécher, et qu'il n'ait pas néanmoins le degré d'instruction et

<sup>(1)</sup> Même disposition dans le mandement du 16 février 1691, qui enjoint les curés d'interroger souvent leurs pénitents sur cet article.

les autres dispositions nécessaires pour qu'on puisse l'admettre à la sainte communion, on lui donnera l'absolution et l'extrême-onction, dont on lui expliquera les salutaires effets d'une manière proportionnée à son âge.

Si l'enfant malade n'est pas encore parvenu à l'âge de raison, le prêtre pourra lui donner la bénédiction marquée pour les enfants malades, dans l'Appendice du Rituel Romain. Extrait du Rituel de Québec.

15. Les curés et autres prêtres ne pourront rien faire de plus agréable à Dieu, ni de plus utile pour les peuples, que de faire paraître leur dévotion et leur respect singulier pour ce grand sacrement (de l'eucharistie), par la manière dont ils auront soin de l'administrer. Ils inviteront souvent les peuples à lui venir rendre leurs hommages et leurs adorations, dans les lieux où il reposera; et pour leur en donner l'exemple, ils le visiteront et adoreront souvent eux-mêmes; contribuant de leur libéralité à la décoration des autels, et à l'entretien de la lampe, qui brûlera jour et nuit devant le saint sacrement.

16. Les pasteurs et supérieurs des églises auront soin d'avoir un tabernacle décent, un calice d'argent, un ciboire, un soleil, et une petite boîte pour porter la sainte eucharistie aux malades. Ils se souviendront que, étant dépositaires du corps de Jésus-Christ, ils doivent avoir soin qu'il soit conservé, sinon avec magnificence, du moins avec décence et propreté convenable : à quoi ils travailleront par toutes sortes de voies, en y employant non-seulement leur superflu, mais même leur nécessaire; en y intéressant leurs

Réjean Olivier

Ex-Libris

her, et tion et

ler un

e obli-

es de

qu'ils

xe, et

uts du

chent mble,

ceux

nalice.

ordon-

sa pre-

ıalade,

emiers

ent de

et de le

i avoir

l'abso-

et le arents,

ison de , on ne

y avoir

spose à

paroissiens, et faisant faire des quêtes publiques pour cela, s'il est nécessaire......

17. Afin de les engager le plus efficacement qu'il nous est possible à s'acquitter en cela de leurs obligations, nous ordonnons que dans toutes les églises paroissiales où le saint sacrement sera conservé, il y aura au moins un petit tabernacle, posé sur le grand autel, qui sera couvert d'un pavillon par dehors (1), et garni d'une étoffe propre par dedans (2), fermé à clef, que le curé ne laissera jamais sur l'autel, mais qu'il gardera dans la sacristie, ou dans une armoire.

18. S'il se trouve quelque calice d'étain, de cuivre ou d'autre matière plus vile, nous l'interdisons, à moins que la coupe ne soit d'argent, et défendons à tout prêtre de s'en servir. Rit. de Québec, du sacr. de l'eucharistie.

19. Si les curés sont obligés de porter le saint sacrement au loin, par des chemins difficiles, ils pourront mettre la boîte d'argent qui le contiendra dans une bourse propre, qu'ils pendront à leur cou avec des cordons. Ibid.

20. On aura soin d'avoir des corporaux propres, d'une toile fine et blanche, qui soient empesés, afin qu'ils se tiennent sermes et qu'ils se plient plus aisément. Ils seront marqués par une croix, et pliés en quatre (3), de manière que les extrémités soient en dedans, et ne paraissent pas au dehors. Si l'on y

Décret. S. C. R. 21 julii 1855, in Briocen. ad 12.
 Il est mieux que la sole dont se tapisse l'intérieur soit blanche, couleur qui convient à la sainte eucharistie et que le Rituel prescrit pour le voile qui recouvrira le ciboire, in pixide ...... albo velo co perto. Céré-monial Romain, rédigé par M. de Conny, p 7.)

<sup>(3)</sup> En quatre. A Rome les corporaux sont pliés en trois : et cette manière est beaucoup plus commode.

bliques

nt qu'il s obliéglises

vé, il y grand

(1), et à clef, is qu'il

cuivre sons, à dons à

lu sacr.

saint les, ils tiendra

eur cou

propres, sés, afin nt plus et pliés pient en Si l'on y

anche, courit pour le erto. Céré-

tte manière

veut mettre quelque dentelle, il faudra qu'elle soit petite, y ayant de l'inconvénient d'en mettre de grandes.

- 21. Les palles seront de la même toile que les corporaux, et il est à propos qu'elles ne soient pas couvertes d'éroffe (1). On aura soin de les faire bénir avec les corporaux. . . . . . Il n'y a que ceux qui sont promus aux ordres sacrés qui peuvent toucher les corporaux, les palles, les purificatoires et les vases sacrés.
- 22. Les purificatoires seront d'une toile plus grosse et marqués d'une croix au milieu. Les curés prendront soin de les faire blanchir souvent, afin que tout ce qui sert à un si grand mystère soit propre. Ils les laveront eux-mêmes, dans trois différentes eaux, qu'ils jetteront dans la piscine, avant de les donner à blanchir.
- 23. On ne peut dire la messe que sur un antel consacré par l'Evêque, qui peut être portatif ou fixe...... L'un et l'autre perdent leur consécration, lorsqu'ils sont notablement rompus.
- 24. On ne doit pas dire la messe sur un autel, à moins qu'il ne soit couvert de trois nappes, ou de deux au moins dont l'une soit pliée en deux, et qui soient bénites par l'Evêque, on par quelque prêtre de sa part. L'on mettra un tapis sur ces nappes, pour empêcher qu'il n'y tombe des ordures.
- 25. Il y aura toujours deux cierges de cire allumés pendant la messe.

<sup>(1)</sup> Une réponse de la Congrégation des Rites, du 10 janvier 1852, que l'on trouvera dans la collection des décrets placée à la suite de ce Recueil, sous la lettre P. n. 1., permet de couvrir les palles d'une étoffe de soie, pourvu que cette étoffe ne soit pas noire et n'offre aucun signe de deuil.

Outre le tabernacle qui doit être doré ou peint par dehors, et garni par dedans d'une étoffe, avec un corporal pour mettre dessous le ciboire, il y aura encore dans chaque église, deux giadins et deux chandeliers au moins, avec un crucifix en relief.

- 26. Lorsque le saint sacrement sera exposé, on ôtera le crucifix de dessus l'autel, la figure devant disparaître devant la vérité.
- 27. On ne peut mettre sur l'autel autre chose que le missel. Les curés regarderont comme une indécence d'y laisser leurs barrettes et leurs mouchoirs, etc. Rit. de Québec, du sacrement de l'eucharistie.
- 28. Les curés prendront soin d'avoir des ornements propres qui soient de toutes les couleurs de l'Eglise, et qui ne soient pas déchirés.
- 29. Les curés prendront soin de faire ôter la poussière et les fils d'araignées qui pourraient se mettre au-dessus et autour de l'autel, et de le nettoyer souvent eux-mêmes, aussi bien que le dedans du tabernacle : ils feront balayer leur église une fois par semaine, par quelque personne chargée par eux de la tenir propre.....
- 30. Les curés renouvelleront les saintes hosties une fois tous les mois (1). Rit. de Québec, du sacrement de l'eucharistie.

<sup>(1)</sup> Le Rituel Romain, qui est maintenant le nôtre dit: "Sanctissime Eucharistie particulas frequenter renovabit," et le Cérémonial des Erêques, ainsi que les décrets de la Cong. des Rites, déclarent que la sainte eucharistie doit être renouvelée tous les huit jours. Aujourd'hui donc, la règle, dans ce Diocèse, est "qu'en général on doit renouveler souvent les saintes hosties du "ciboire et de l'ostensoir : une fois tous les huit jours, s'il est possible, ou, "du moins, tous les quinze jours." Voyes Append. du Rit. p. XXIV, N. XIX.

31. Extrême-onction. Ordre que l'on doit observer en allant administrer le sacrement de l'extrême-onction,

Le curé ou autre prêtre qui doit administrer le sacrement de l'extrême-onction, recommandera que la chambre du malade soit tenue dans une grande propreté; qu'il y ait une table couverte d'une nappe blanche, sur laquelle on placera un crucifix, deux chandeliers garnis de cierges, ou au moins de chandelles allumées, de l'eau bénite dans nn vase avec un aspersoir, deux bassins ou assiettes, dont l'une contiendra sept ou huit pelotons de ouate ou d'étoupe bien propre, pour essuyer les endroits du corps sur lesquels le prêtre aura fait les onctions, et un peu de mie de pain pour frotter ses doigts; et l'autre contiendra un cornet de papier blanc, pour y mettre les mêmes pelotons après chaque onction. Il y aura aussi une aiguière pleine d'eau, avec une serviette blanche et un plat ou bassin pour recevoir l'eau et les miettes de pain, lorsque le prêtre se lavera les mains. Enfin le lit du malade sera couvert d'un linge blanc, et on aura soin de nettoyer, avec un peu d'eau tiède, les parties du corps sur lesquelles on doit faire les onctions.

Comme il n'est plus d'usage, dans ce diocèse, que le prêtre qui doit administrer l'extrême-onction, porte le vase de l'huile des infirmes avec les cérémonies prescrites par le Rituel Romain, et marquées dans l'ancien Rituel de Québec (1), on pourra s'en tenir à la pratique actuelle, en observant ce qui suit.

et deux lief. on ôtera t dispa-

eint par

avec un y aura

ose que ne indéouchoirs, stie.

nements l'Eglise,

la pouse mettre nettoyer dans du fois par eux de

hosties du sacre-

Sanctissimæ des Evêques, e eucharistie gle, dans ce es hosties du possible, ou, IV, N. XIX.

<sup>(1)</sup> On peut ajouter qu'il n'est plus possible de le faire, ce qui justifie pleinemet la pratique actuelle.

Le tractive altant administrer l'extrême-onction à un malade, portera lui-même, autant que possible et avec toute précaution requise; le vase de l'huile des infirmes, enveloppé d'un sac de soie de couleur violette. Il fera apporter avec lui, dans la boîte ou dans le sac destiné à cet effet, le Rituel, le cierge bénit, un purificatoire, et aussi un crucifix, un peu de ouate ou d'étoupe, s'il craint de ne pas trouver ces choses à la maison du malade, et enfin un surplis et une étole violette, dont il se revêtira après y être arrivé (1).

fil de bé de sp

<sup>(1)</sup> Pour l'administration du sacrement de l'extrême-onetion, voyez le Rituel de la province.

1. Femmes et filles vêtues indécemment; il leur est défendu de s'approcher des sacrements en cet état. 2. Défense aux prêtres de les y admettre. 3. Non-seulement on ne doit point les recevoir aux sacrements en cet état, mais encore on leur refusera l'absolution, lorsqu'on saura qu'elles se montrent ainsi vêtues en public.

4. Fêtes; approbation donnée par le saint Siége à la suppression des fêtes. 5. Comment célébrer les fêtes d'obligation. 6. Quelles sont les fêtes d'obligation dans le diocèse. 7. Comment il faut les annoncer. 8. Fêtes supprimées. 9. Procession de la S. Marc et des Rogations. 10. Fête de l'Assomption remise au dimanche, pour le peuple. 11. Procession de la fête du saint sacrement. 12. Point de procession le jour de l'octave. 13. Saluts durant l'octave. ...... Mandement concernant le Cathéchisme. 14. Bénédictions du saint sacrement après la messe paroissiale désapprouvée. 15. Antienne de la Vierge après les vêpres approuvée et prescrite. 16. Fête patronale supprimée. 17. Fête de l'Assomption, sa solennité. 18. Fête de la Ste. Famille; 19.—de S. Flavien et Ste. Félicité.

20. Fiançailles supprimées.

action A

possible

l'huile

couleur

boîte ou

cierge

un peu

uver ces

irplis et

v être

voyez le

21. Fondations, dont on doit garder un tableau.

22. Fonts-Buptismaux dans les egliges.

1. Nous défendons très-expressément a toutes les filles et femmes, de quelque condition qu'elles soient, de s'approcher des sacrements, présenter le pain bénit, venir à l'offrande et faire les quêtes de l'église, dans les manières indécentes que nous venons de spécifier par notre présent mandement; (la tête, les épaules, la gorge, les bras découverts ou couverts de voiles transparents), et à tous les curés de notre diocèse de

les y recevoir en cet état; mais nous voulons, lorsqu'elles viendront à l'église, qu'elles y paraissent avec la bienséance et la modestie que demandent la sainteté du lieu et l'humilité chrétienne.

2. Nous défendons pareillement à tous autres prêtres de notre diocèse, tant séculiers que réguliers, de recevoir aux sacrements les dites filles et femmes en cet état; et, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, nous ordonnons qu'à la diligence de nos grands-vicaires, notre présent mandement sera envoyé incessamment à tous les curés de notre diocèse, et partout où besoin sera, pour y être lu et publié au prône, et affiché à la porte des églises. Mandement contre le luxe et l'indécence des habits, de Mgr. Laval, Ev. de Québec, 26 février 1682.

3. A l'égard du luxe et de la vanité qui règnent parmi les filles et les femmes de ce pays, après une mûre délibération et plusieurs assemblées et consultations que nous avons faites sur ce sujet, avec diverses personnes de ce clergé, tant séculier que régulier, et de leurs avis, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus efficace pour apporter le remède à un si grand mal, que de faire bien comprendre aux personnes du sexe, qui sont dans le luxe et les modes blâmables du siècle, ce qu'elles semblent avoir affecté jusqu'ici de ne point croire, à savoir que leurs nudités de gorge et d'épaules étant une chose tout-à-fait contraire à la bienséance et à la modestie, et qui tend de soi-même à ruiner la pureté dans une infinité de personnes, elles ne peuvent en conscience, et sans se rendre coupables des péchés d'autri, paraître au ns, lorstraissent ndent la

s autres
éguliers,
femmes
de cause
e de nos
ent sera
de notre
tre lu et
églises.
habits, de

règnent orès une t consulet, avec ilier que e pouvoir emède à ndre aux es modes ir affecté s nudités out-à-fait qui tend finité de t sans se aître au monde en cet état, ni dedans, ni hors de leurs maisons. C'est pourquoi, après les avoir exhortées et conjurées de tout notre cœur, et par la fidélité qu'elles doivent aux promesses de leur baptême, de porter toujours des habits conformes à la profession du christianisme, et qui n'excèdent point leurs conditions:

Nous leurs défendons en outre très-expressément toutes les nudités de gorge et d'épaules, leur déclarant que non-seulement on ne les recevra pas en cet état, à la communion et autres sacrements, ni à l'offrande; mais encore que toutes celles qu'on saura porter, soit dans les églises, soit dedans ou hors de leurs maisons, la gorge ou les épaules découvertes. ou qui n'auront qu'un mouchoir ou voile transparent par-dessus, après avoir été averties de changer de conduite sur ce point, si elles ne le font pas, la chose étant en leur pouvoir, elles seront exclues de l'absolution dans le tribunal de la pénitence, lorsqu'elles s'y présenteront, comme en étant du tout incapables: à quoi elles doivent s'attendre que tous les confesseurs de ce diocèse, tant séculiers que réguliers, tiendront exactement la main, puisqu'autrement ils en rendraient un terrible compte au jugement de Dieu. Mand. de Mgr. de saint Valier, 22 octobre 1686.

4. Animé du désir sincère de conserver soigneusement le dépôt de la foi, de la morale chrétienne et de la discipline ecclésiastique dans le diocèse que la divine providence nous a confié, nous avons cru devoir, entre autres choses, soumettre à l'inspection et au jugement du saint Siége les deux mandements que nous avons adressés depuis le commencement de notre épiscopat, savoir : celui du 10 décembre 1788, concernant la juridiction, et celui du 15 avril 1791, relatif à la suppression des fêtes, en déclarant positivement que nous étions prêt à révoquer tout ce que Sa Sainteté y trouverait de contraire aux règles canoniques, ou désavantageux au bien général des fidèles, nos diocésains.

Une raison particulière de transmettre à la cour de Rome le dernier de ces deux mandements, était de lui faire connaître les raisons qui nous avaient pressé de le publier, avant d'avoir reçu les réponses à notre consultation de l'année précédente touchant la suppression des fêtes; et comme nous voulions jeter sur cette matière toute la clarté possible, nous y joignions le tableau des fêtes, tel qu'il se trouve à la tête du Rituel de Québec, avec des extraits des mandements de nos illustres prédécesseurs, contenant les altérations et modifications que les circonstances les avaient obligés d'apporter à ce premier tableau.

Il a plu au souverain pontife d'approuver les motifs qui nous avaient porté à publier ces mandements, et même d'applaudir en général à notre manière d'administrer le diocèse.

Néanmoins il y a dans ces deux mandements quelques dispositions que le saint Siége n'a pas jugé convenable d'approuver, et sur lesquelles nous n'hésitons pas à revenir, flatté de faire voir, nos très-chers frères, que cette obéissance canonique que vous avez solennellement promise dans votre

ordination, et que nous exigeons de vous, nous la rendons nous-même au successeur de saint Pierre, vicaire de Jésus-Christ.

Et pour commencer par ce qui regarde la suppression des fêtes, qui était l'objet de notre mandement du 15 avril 1791, voici comment s'en exprime le cardinal-préfet dans sa lettre du 28 novembre dernier:

"Quum Edictum tuum circa translationem et " imminutionem festorum ad hanc Sanctam Sedem " examinandum reformandumque detuleris;..... " maxime optat Sanctissimus Pontifex, ut ejusmodi " Edictum denuo recudas, ibique expresse significes " tibi festa imminuendi a Sancta Sede potestatem "fuisse tributam, ac in eodem utrumque festum, " Circumcisionis Sanctorumque Apostolorum Petri " et Pauli, illud quidem die prima januarii, alterum " die 29 junii observandum recolendumque restituas "..... Festum Assumptionis Beatæ Virginis " Mariæ . . . . . supprimendum non esse Sanctis-"simus Dominus Noster decrevit, sed potius, ut "eodem tempore artium agrorumque cultoribus " consulatur, ut si idem festum die dominica non "occurrat, in dominicam infra octavam post diem "15 Augusti transferatur, ejusque Vigilia " camdem dominicam servaridebeat. Cætera vero "omnia quæ in tuæ Amplitudinis Edicto leguntur ".... rata ac firma esse Sanctissimus Pater " decrevit. "

Un décret de la S. Congrégation de la Propagande, joint à cette lettre, et de même date qu'elle, renferme

cement cembre 15 avril clarant er tout re aux général

la cour

ements. i nous ecu les cédente e nous clarté tes, tel , avec prédécations

ver les nandenotre

pporter

ements as jugé nous ir, nos onique s votre les mêmes dispositions, et approuve en particulier la suppression des fêtes patronales de paroisses, et la translation des solennités aux dimanches, telle qu'elle est prescrite dans le diocèse . . . . .

A ces causes, nous révoquons par les présentes tous les articles de notre dit mandement du 15 avril 1791, et voulons que désormais on les lise comme suit :

5. Art. I.—On continuera de célébrer à leur jour, dans les églises de ce diocèse, toutes les fêtes accoutumées. La messe et les vêpres solennelles s'y chanteront, le prône, le catéchisme et autres instructions chrétiennes s'y feront, comme par le passé, sans aucune différence, si ce n'est pour l'Assomption de la sainte Vierge (1)

6. Art. II.—On sanctifiera par un saint repos, et par l'assistance aux offices divins les fêtes suivantes, quelque jour de la semaine qu'elles arrivent, savoir : la Nativité de N. S. J. C., ou la fête de Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, l'Annonciation (quand elle se célébrera le 25 de mars), l'Ascension de Notre-Seigneur, la fête du saint sacrement, celle des apôtres saint Pierre et saint Paul, la Toussaint et la Conception de la sainte Vierge, qui seront toutes d'obligation, comme par le passé. Elles seront les seules, avec les dimanches, auxquelles on pourra faire la publication des bans.

7. Art. III.—Toutes les fois qu'on annoncera au prône quelqu'une des fêtes susdites, on ajoutera à l'annonce du Rituel: Cette fête est d'obligation.

le

<sup>(1)</sup> C'est que la solennité de cette fête est remise au dimanche, comme on le voit par l'art. 7 de ce mandement.

es, et la
s, telle
tes tous
ril 1791,
suit:
eur jour,
s accouelles s'y
instrucssé, sans

otion de

culier la

repos, et nivantes, savoir: Noël, la (quand asion de celle des int et la t toutes eront les n pourra

ncera au outera à n.

che, comme

8. Art. IV.—En vertu du pouvoir que nous avons reçu du saint Siége apostolique, par le décret émané de la Propagande le 28 novembre 1792, nous accordons aux fidèles de ce diocèse une permission générale de vaquer à leurs travaux ordinaires, le lundi et le mardi de Pâques et de la Pentecôte, le jour de l'octave de la Fête-Dieu, le jour de saint Étienne et de saint Jean l'évangéliste, lorsque ces deux fêtes ne tomberont pas le dimanche, et le jour de la fête patronale de la paroisse où ils se trouveront, pourvu qu'elle ne soit pas du nombre de celles qui sont exceptées dans l'article II, et qu'elle n'arrive pas le dimanche.

9. Art. V.—Les curés auront soin de faire les processions, et de célébrer les messes des rogations et de saint Marc, au plus tard vers les huit heures.

10. Art. VI.—Les ecclésiastiques continueront de réciter en leur particulier l'office, et de célébrer la messe de l'Assomption de la sainte Vierge le 15 d'août, pour ne rien changer à l'ordre romain: mais, à moins que le 15 d'août n'arrive le dimanche, on ne fera aucun office public de la fête de l'Assomption seulement le jeûne de la vigile en sera différé au samedi, et toute la solennité, pour le peuple, au dimanche suivant, auquel cas on ne fera point mention de la solennité de saint Barthélemi.

11. Art. VII.—Le jour de la fête du saint sacrement, on fera la procession dans l'église; mais la procession solennelle ne sortira que le dimanche dans l'octave. En conséquence, MM. les curés ne liront que le jour de cette fête, l'annonce de la procession....

12. Art. VIII.—Le dernier jour de l'octave du saint sacrement, il n'y aura point de procession; mais le salut se fera le soir, comme les jours précédents.

13. Nous recommandons très-particulièrement à MM. les curés de faire exactement ces saluts, ainsi que les prières du carême, et le catéchisme, leur enjoignant de publier tous les ans, le second dimanche après Pâques, le mandement qui est à la tête du grand catéchisme (1).

14. Art. IX.—Nous n'approuvons pas les bénédictions du saint sacrement, que l'on donnerait quelquefois à l'issue de la messe paroissiale, et qui serviraient de prétexte au peuple pour ne point assister aux vêpres. Notre intention est que l'on ne retranche, ni n'ajoute rien aux offices publics, sans une permission spéciale de nous, on de nos grands vicaires. Mandement du 28 octobre 1793.

15. L'usage généralement suivi dans les églises de ce diocèse (où l'on ne chante pas les complies) de terminer les vêpres par une des antiennes de la sainte Vierge selon le temps, ne déroge pas à l'article IX ci-dessus.

On doit se conformer à cette pratique, qui d'ailleure est prescrite par le cérémonial des Evêques et par les rabriques générales, qui règlent qu'ondoit toujours dire une de ces antiennes, quand il faut sortir du chœur, à la fin de quelque office. *Mand. du* 12 *mai* 1830.

<sup>(1)</sup> Il faut lire maintenant le "Mandement de l'Archevêque et des Evêques de la province ecclésiastique de Québec pour la promulgation du nouveau catéchisme, rédigé par ordre du premier concile provincial," qui se trouve à la fin de l'Appendice au Rituel romain.

ave du
n; mais
dents.
ement à
es, ainsi
ne, leur
l diman-

benedicit quelet qui ne point e l'on ne cs, sans s grands

glises de plies) de es de la à l'article

d'ailleurs et par les jours dire lu chœur, 1830.

wêqne et des melgation du vincial, "qui 16. Advenant le jour propre de la fête patronale, fête du titulaire de la paroisse, chacun en récitera l'office sous le rite double de première classe avec octave, comme par le passé, sans néanmoins qu'il soit permis d'y célébrer aucun office public, pas même de chanter une messe de dévotion qui serait demandée, soit par la paroisse, soit par des particuliers (1). Mand. pour la translation des fêtes de paroisses, 22 décembre 1810, art. 2.

17. Il n'est aucun de vous qui n'ait reconnu les difficultés résultant de la translation de la fête de l'Assomption de la sainte Vierge avec toute son octave. Or comme le motif qui avait engagé à transférer ainsi l'Assomption était d'entretenir la dévotion du peuple pour cette principale fête de la sainte Vierge, nous avons proposé à la S. Congrégation de la Propagande, et il lui a plu de l'adopter, une manière de satissaire à la piété des fidèles, sans rien changer au Breviaire. " Perspectis vero incommodis ac discrepantiis (nous disait le cardinal Fontana, préfet de cette congrégation, dans sa réponse du 13 mars 1819) quæ in officii "recitatione solent accidere, placuit S. Congré-"gationi consilium ac votum Amplitudinis Tuæ "approbare; primo nimirum, ut quoad missam et " officium Assumptionis B. M. V., Missali ac Breviario " romano clerus plane se conformet; secundo, ui idem " festum, si in Dominicam non incidat, Dominica

<sup>(1)</sup> Les autres dispositions de ce mandement qui sont encore en force se trouvent dans l'Appendice au Rituel romain à l'usage de la province. La raison pour défendre de chanter une grand'messe le jour de la fête du patron ou du titulaire de la parosa. Probeistant plus, on peut croire aussi que les Evêques n'ont plus l'intersion de maintenir rigoureusement cette défense.

"immediate sequente pro populo celebretur, jeju"nium vero, die præcedente Dominicæ; tertio, ut, in
"eadem Dominica, ii qui choro non adsunt officium et
"mi sam privatam sancti Joachim, juxta Breviarii
"rubricam, celebrent; quarto, ut, in eadem Domi"nica, in cunctis ecclesiis, missa et vesperæ solemnes,
"ac si dies proprius Assumptionis esset, peragantur,
"additis iis quæ de ritu sunt commemorationibus;
"denique ut, in ecclesiis ubi non celelebratur missa
"cum cantu, una missa de festo Assumptionis, cum
"suis respective commemorationibus, celebretur (1)."
Mandement du 5 décembre 1822.

18. Le troisième dimanche après Pâques, on célébrera la messe et l'on récitera l'office approuvé en l'honneur de la sainte Famille (2). Mandement de Mgr. Laval du 4 novembre 1684.

## 19. On célébrera dans la ville de Québec, le 1er

<sup>(1)</sup> Pour ce qui regarde les ordonnances renfermées dans ce mandement touchant cette fête, voyez le supplém. au Rit. rom., art. XXII des observations préliminaires, p. XXVII. Si nous avons rapporté ici la réponse de la Propagande, c'est qu'elle sert de règle à toutes les autres solennités remises au dimanche, et de base à l'induit qui les autorise dans cette province, comme on peut s'en convaincre par le décret de la S. Congrégation de la Propagande, touchant les solennités, du 20 juin 1852, rapporté à la suite des décrets du premier concile, p. 80. Voyez aussi Solennité de l'Assomption dans l'Appendice du Rituel romain, art. XXIII, p. XXVII.

<sup>(2)</sup> On a demandé si la fête de la sainte Famille, avec son office, a jamais été approuvée pour ce diocèse, par le saint Siége ?

Voici ce que le cardinal Gonsalvi, préfet de la Propagande, écrivait le 15 juin 1822, à monseigneur Plessis, qui avait sollicité l'approbation de cette fête et de son office, «a même temps que celui du sacerdoce.

<sup>&</sup>quot;Liturgica... que proposuisti dubia circa aliqua officia... ea sails ac rite "soluta sunt in adjuncto voto R. D. Assessoris S. Rituum Congregationis, "cui plane te confirmare poteris."

Hoc est autem votum memorati assessoris: Quoad officia Sacerdotii D. N.

J. O., et Sacræ Familiæ, et ad mentem, mens est ut oretenus moneatur

Episcopus, quod, quatenus hæc officia inducta sint, quia de iisdem fit in

Galliarum regno, ac ditionibus eidem regno subjectis, ad evitandum scandalum

populique offensionem, neve orientur jurgia et contentiones, nihil innovet."

dimanche de septembre (1), la fête de la Translation des reliques des martyrs saint Flavien et sainte Félicité, dont les ecclésiastiques feront l'office sous le rite double de seconde classe, avec octave, conformément au Breviaire (2). Ordonnance de Mgr. Laval du 29 août 1666.

20. Il a été réglé que tous les curés dans le diocèse ne feront plus les fiançailles qui se font avant le mariage (3). Addition au synode de 1698, art. 9.

21. Les curés auront un petit tableau des fondations faites dans leurs paroisses, qu'ils garderont dans l'église, ou dans la sacristie, dans les raroisses où il y en aura une. Syn. de 1694, art. 8.

22. Nous recommandons singulièrement aux curés la décoration de leurs églises, la clôture des cimetières, et de travailler pour avoir des fonts haptismaux (4). Synode de 1694, art. 9.

(1) Le mandement du 1er novembre 1767, art. 4, déclare que, par le 1er dimanche de septembre, il faut entendre le plus proche des calendes.

(2) Une réponse du préfet de la Cong. de la Propagande du 20 janvier 1859 permet de continuer de célébrer cette fête en la manière prescrite dans cette ordonnance. Voyez ci-après, sous le titre Iniulta, le n. 6.

(3) Cette suppression des finaçailles ecclésiastiques n'attaque pas la validité des promesses secrètes de mariage, que l'on appelle fiançailles clandestines. Savoir si de ces promesses secrètes, quand elles ont les conditions requises, l'empêchement d'honnêteté publique peutrésulter, c'est sur quoi les théologiens ne sont pas d'accord. Mais comme il s'agit de la residité d'un sacrement, dans la pratique on doit prendre le parti le plus sûr, qui est de considérer ces fiançailles secrètes comme produisant cet empêchement. fiançailles secrètes comme produisant cet empêchement.

(4) Cette ordonnance est répétée mot pour mot dans le synode de 1698. Pour aider à cette dépense, or suggère aux curés de faire une quête durant l'hiver. C'est apparemment de là qu'a originé la quête dite de l'Enfant Jesus, qui se fait encore dans les paroisses du diocète, et que les curés ne

doivent pas négliger.

pprouvé ement de le 1er

r, jeju-

ut, in

cium et

reviarii

Domi-

emnes,

gantur,

nibus:

missa

is, cum

ur (1)."

es. on

mandement onse de la ités remises nce, comme tion de la la suite des mption dans

e, a jamais écrivait le

on de cette atis ac rite gregationis,

rdotii D. N. s monestur isdem fit in n scandalum il innovet."

- 1. Indulgences. Défense d'en publier sans qu'elles aient été reconnues par l'Evêque.
- 2. Instruction. Obligation stricts pour les pasteurs d'instruire.
- 3. Instituts littéraires. Quelle conduite doivent tenir les ourés, à l'égard de ceux qui en font partie; 4.—de ceux qui les encouragent; 5.—de ceux qui les fréquentent, lorsqu'il s'y trouve des mauvais livres.

1. On ne doit pas publier d'indulgences pour les églises de la ville et de la campagne, à moins qu'elles n'aient été examinées et approuvées par l'Ordinaire. Synode de 1698, art. 19.

2. Les pasteurs doivent se mettre devant les yeux le compte terrible qu'ils auront à rendre, s'ils privent les âmes de l'instruction, qui est le premier de leurs devoirs. Ils doivent engager non-seulement les enfants, mais les grandes personnes, et surtout les pères et mères de familles à se trouver au catéchisme (1). Sunode de 1698, art. 10.

3. Lorsqu'il est constant qu'il y a dans un institut littéraire des livres contre la foi ou les mœurs, qu'il s'y donne des lectures contre la religion, qu'il s'y lit des journaux immoraux ou irréligieux, on ne peut admettre aux sacrements ceux qui en font partie, à moins qu'il n'y ait sujet d'espérer que, vu leur fermeté dans les bons principes, ils pourront contribuer à les réformer.

4. Les membres honoraires de tels instituts, qui les encouragent et les soutiennent par le crédit de

<sup>(1)</sup> Même disposition dans le mandement du 7 mars 1777.

aient été

urs d'ins-

tenir les le ceux qui t, lorsqu'il

pour les s qu'elles Irdinaire.

les yeux is privent de leurs is enfants, les pères isme (1).

n institut urs, qu'il a'il s'y lit n ne peut nt partie, , vu leur ront con-

ituts, qui crédit de leur nom et par leurs contributions, doivent être traités de la même manière.

5. Il en serait de même de ceux qui iraient y lire de mauvais livres, ou de mauvais journaux, ou y entendre des lectures que l'on saurait devoir attaquer la religion ou la morale.

Pour être tenu à suivre cette direction dans la pratique, l'on attendra que le supérieur écclésiastique ait signalé l'institut qu'il aura jugé dangereux, dans le sens dont il vient d'être parlé. Lettre circulaire des Pères du 2d. conc. prov. du 4 juin 1854.

- 1. Journaux. Les confesseurs doivent obliger ceux qui en reçoivent de mauvais, à les renvoyer.
- 2. C'est à l'Evêque à juger de la nature des mauvais journaux.
- 3. Les curés doivent s'abstenir de les nommer en chaire.
- Les propriétaires, et tous ceux qui contribuent directement à les publier et à les répandre, sont indignes d'absolution.
- Juridiction. Approbation donnée par le saint Siège au règlement de la juridiction dans le diocèse.
- 6. Juridiction des curés hors de leurs paroisses.
- 7. Cette juridiction, limitée à l'égard des paroisses des villes.
- Pouvoir de confesser, toujours accompagné de celui de prêcher.
- Pouvoir de tout prêtre, dans l'étendue de sa juridiction, de confesser les étrangers.
- 10. Juridiction des vicaires.
- 11. Tout prêtre approuvé peut confesser un autre prêtre, ou un eoclésiastique, dans toute l'étendue du diocèse.
- 12. Avis par rapport à la commutation des vœux, et aux bénédictions réservées.
- 13. Intention formelle de l'Evêque que les prêtres n'excèdent pas les limites qui leur sont tracées dans ce règlement. 14 Les grands vicaires pourront juger quand il conviendra de le faire. 15. Pouvoirs des archiprêtres ; 16.—des missionnaires des sauvages dans leurs missions ; 17.—hors de leurs missions. 18. Pouvoirs des prêtres directeurs du Séminaire de Québec. 19. Intention expresse de l'Evêque de n'accorder en aucun cas le pouvoir d'absoudre son complice in sexto.
- 1. Quand il circule de mauvais jonrnaux dans une paroisse, les confesseurs doivent obliger leurs pénitents à les renvoyer, car un mauvais journal a bientôt gâté l'esprit du peuple, comme une malheureuse expérience ne l'a que trop prouvé.

iw qui en journauw. aire. irectement bsolution. Siège au

es villes. celui de

ridiction,

tre, ou un

n'excèdent nent. 14 onviendra 16.—des 17.—hors ecteurs du

e l'Evêque

son com-

lans une ars pénia bientôt neureuse 2. C'est à l'Evêque qu'il appartient de juger de la nature de ces mauvais journaux, et de dénoncer au clergé, ou au prese, ceux qu'on ne peut lire en conscience.

3. Les curés ne doivent ni nommer, ni désigner en chaire aucun de ces journaux qui pourraient se publier dans la province, sans y être autorisés par une direction écrite de l'Evêque.

4. Il va sans dire que les propriétaires, éditeurs, imprimeurs, et autres personnes qui contribuent directement et efficacement à répandre ces productions, jugées par l'Evêque immorales, ou irréligieuses, sont indignes de l'absolution... Lettre circulaire des Pères du 2d. conc. prov. au clergé, 4 juin 1854.

5. ...Quant à notre autre mandement, cclui du 10 décembre 1788 (1), concernant la juridiction, il a également plu à la S. Congrégation de la Propagande de l'approuver, comme on le peut voir par l'extrait suivant de la lettre de Son Eminence, du 28 novembre dernier: "Ut autem de altero tuo Edicto, (quod de "circumscripta tuorum parachorum vicariumque "jurisdictione pertractat), sermonem habeam, illud "quoque Eminentissimi Patres aptissimum judica-"runt ad instruendos de suo proprio jure Missionarios, "atque coercendam alienæ jurisdictionis usurpatio-"nem." Néanmoins un article y a paru trop sévère. C'est le sixième, par lequel nous défendons aux fidèles de ce diocèse de se confesser au temps pascal, à d'autres prêtres qu'à leur propré curé. "Durum nimis

<sup>(1)</sup> Voyez ce qui concerne le 1er mandement sous la lettre F, au mot Fétes,





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

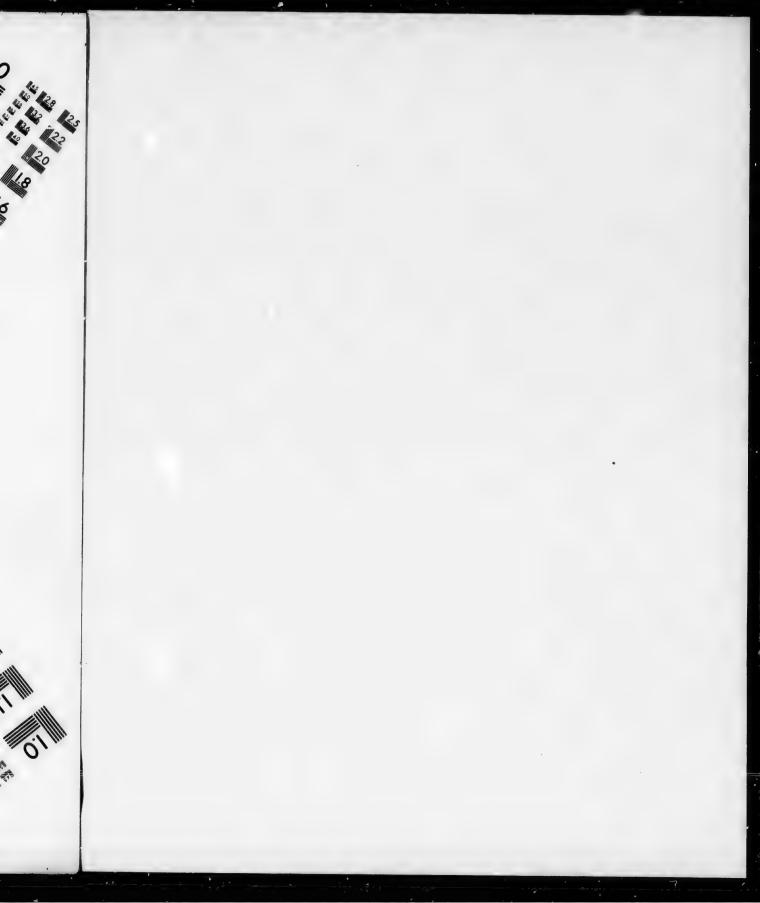

"esse videtur, (c'est la lettre qui continue),.... " impositam cam fuisse legem fidelibus, ut proprio " suo parocho peccata sua confiteri, tempore paschali, " teneantur, nec sine ejusdem licentia alium eo " tempore valeant eligere..... Neminem latet excita-"tam fuisse quæstionem, utrum nomine proprii " sacerdotis solus cujus cumque parochus intelligendus " esset : ita ut ab eo duntaxat excipi fidelium confes-" siones possent, ut eidem (concilii Lateranensis IV) " præcepto fieret satis. Attamen nullus..... dubitat "quin omnes sacerdotes ab Episcopo approbati.... " subditorum confessiones excipere possint, vel pas-"chali, vel alio quocumque tempore..... Illud..... a te " vehementer petimus, exoptamus, atque etiam Sum-" mi Pontificis auctoritate, cui tua pietas et observan-" tia defert, jubemus ut præscriptam a te legem non " alteri quam parocho, aut de ejus licentia, paschali " tempore, confitendi peccata, abroges, deleas, atque " a fidelium cervicibus avertas. Durum enim est "atque asperum..... quemquam adigere ut peccata " sua parocho patefaciat; quem, aut infensum " expertus est, ac inimicum, vel quandoque sui cri-" minis habuit complicem, vel alia quacumque causa "aversatur. Jugum enim suave est......" A ces causes, et pour donner plus de clarté à quelques dispositions de notre mandement du 10 décembre 1788, nous en révoquons, par les présentes, tous les articles, et voulons que désormais on les lise comme suit :

Règlement touchant la juridiction, pour le diocèse de Québec (1).

inue),.... proprio

paschali,

lium eo

t excita-

proprii

ligendus

confesnsis IV)

dubitat

robati.....

vel pas-

..... a te

m Sum-

servan-

em non

paschali

s, atque nim est

peccata

fensum

sui cri-

e causa

A ces

ue!ques

re 1788,

articles,

uit:

6. Art. I.—De droit commun, aucun curé de ce diocèse ne pourra confesser dans les paroisses dont les premières habitations seront à plus de trois lieues des extrémités de celle ou de celles qu'il dessert; et ce, à peine de nullité des absolutions qu'il y prononcerait.

Néanmoins les curés et les missionnaires sont autorisés à confesser leurs paroissiens partout où ils les rencontreront, et même dans les paroisses des villes.

- 7. Art. II.—Hors le cas spécifié ci-dessus, aucun prêtre de la campagne ne pourra confesser dans les paroisses des villes, quand même sa paroisse en serait éloignée de moins de trois lieues.
- 8. Art. III.—Un prêtre pourra toujours prêcher dans les paroisses où il aura droit de confesser, et non ailleurs (2). Cependant le privilége mentionné pour la confession, à la suite de l'article I, en faveur des curés et des missionnaires, ne s'étend nullement à la prédication.
- 9. Art. IV.—Tout prêtre approuvé pourra, même au temps pascal, confesser toutes les personnes qui se présenteront à lui dans l'étendue de sa juridiction, de quelque paroisse qu'elles soient: sauf à prendre

(2) Mais celui qui a le pouvoir de prêcher n'est point par là autorisé à confesser.

<sup>(1)</sup> Mandement du 28 oct. 1793 ; du 12 mai 1830 ; Extrait du Rit. de Québec.

les précautions que la prudence suggèrera, pour prévenir les fraudes, surtout en ce qui concerne le paiement des dîmes (1).

10. Art. V.—Les vicaires n'auront de juridiction que sur les paroisses pour le service desquelles ils auront été envoyés; en sorte qu'un vicaire, dépendant d'un curé chargé de deux paroisses, pourra confesser dans l'une et dans l'autre, et non ailleurs (2).

11. Art. VI.—Pro quacumque diœcesis parte approbatus fuerit presbyter, semper et ubique, et etiam in parochiis urbanis, alium presbyterum vel clericum, sive in sacris ordinibus constitutum, sive ad minores ordines vel ad primam tonsuram promotum, in confessione audire poterit. Sed erga eosdem facultates extraordinarias nullatenus exerceat, nisi in iis casibus in quibus erga cœteros fideles illas exercere posset, vel quatenus pænitens ad sacramentum administrandum, vel ad sacrum ordinem exercendum tenerctur antequam ad superiorem posset recurrere (3).

12. Art. VII.—Aucun prêtre, sans une commission spéciale, ne pourra commuer les vœux, ni faire les bénédictions réservées à l'Evêque.

13. Art. VIII.—Notre intention précise est que l'on ne reconnaisse dans un prêtre le pouvoir habituel d'excéder les bornes fixées par le I, le II, le III, le V

<sup>(1)</sup> De cette liberté accordée aux fidèles de se confesser partout, au temps de Pâques, on ne doit point conclure qu'il leur soit permis de faire leur communion pascale hors de leurs paroisses.

<sup>(2)</sup> Dans une circulaire au clergé, du 15 octobre 1855, l'Evêque de Tloa, administrateur déclare que c'est son injention que désormais... MM. les vicaires exercent la juridiction ordinaire, pour les cas d'appel aux malades, dans les paroisses du voisinage où MM. leurs curés peuvent eux-mêmes l'exercer.

<sup>(3)</sup> Cet article ne doit s'entendre que des prêtres du diocèse dont l'approbation n'a pas été révoçuée.

era, pour ocerne le

ridiction uelles ils épendant confesser ).

te approetiam in
n, sive in
rdines vel
ne audire
arias nula cœteros
utens ad
ordinem
m posset

nmission faire les

que l'on habituel III, le V

ue de Tloa,
... MM. les
ux malades,
nes l'exercer.

ont l'appro-

t, an temps

et le VII articles du présent règlement, qu'autant qu'il y serait autorisé par quelque autre article d'icelui, ou par une commission spéciale de notre part (1).

14. Art. IX.—Quant aux cas particuliers où il serait convenable d'excéder pour un moment les bornes susdites, nous laissons à nos grands vicaires d'en décider.

15. Art. X.-Voici quels sont les pouvoirs des archiprêtres, révocables ad nutum: 10. de faire celles des bénédictions épiscopales qui se trouvent dans le " Compendium du Rituel romain à l'usage des diocèses de la province de Québec"; 20. d'absoudre, en tout temps, des censures et des cas ré ervés, dans ce diocèse, tant à l'Evéque qu'au souverain Pontise; 30. de commuer les vœux (excepté le vœu de chasteté perpétuelle et le vœu d'entrer en religion), en autres œuvres pies, sans néanmoins en dispenser; 40. de dispenser, dans le for intérieur, des empêchements occultes quæ usun matrimonii auferunt; 50. d'absoudre de l'hérésie, et de recevoir l'abjuration des nouveaux convertis. Ils ne pourront, en aucun cas, déléguer un autre prêtre pour aucune des fonctions susdites; mais ils pourront exercer les pouvoirs détaillés ci-dessus, tant dans l'étendue de trois lieues à la ronde, qui leur est commune avec les autres curés (les paroisses des villes exceptées), que dans

<sup>(1)</sup> Toutefois, pour prévenir autant que possible tout sujet d'inquiétude à cet égard, c'est aussi notre intention formelle de suppléer la juridiction cans tous les cas où elle serait déjà au moins probable, soit à raison de l'erreur commune, du rôté des pénitents; soit à raison d'un véritable doute sur l'étendue de la juridiction quant au temps, au lieu, aux personnes et à la quantité des pouvoirs, du côté du confesseur.

les paroisses qui leur seront respectivement désignées par leurs lettres, suivant la position des lieux (1).

16. Art. XI.—Les missionnaires des sauvages jouiront, dans leurs missions respectives, et à l'égard des sauvages seulement, de tous les pouvoirs dont nous pourrions user nous-même, excepté qu'ils n'accorderont aucune dispense de consanguinité ni d'affinité au second degré pur, ni au premier mêlé du second. Par rapport aux français ou autres demeurant dans leurs villages ou dans les paroisses circonvoisines, ces missionnaires se conformeront au droit commun, établi par les premiers articles du présent règlement.

17. Art. XII.—Un missionnaire de sauvages pourra user de tous ses pouvoirs dans une mission sauvage, autre que la sienne, quand il y aura été invité par le missionnaire du lieu, ou envoyé par nous ou par quelqu'un de nos grands vicaires, et non autrement.

18. Art. XIII.—Les prêtres directeurs du Séminaire de Québec pourront exercer le 2e. et le 4e. pouvoir des archiprêtres dans toutes les paroisses du diocèse de Québec. Les deux plus anciens directeurs de cette maison pourront, dans les lieux sus-nommés, exercer le premier pouvoir des dits archip-âtres. Ces priviléges seront néanmoins révocables au nutum.

19. Art. XIV — Neminem latere volumus quod, pro nullo casu, intendamus confessariis facultatem largiri complices peccatorum contra sextum præceptum ab olvendi, quocumque loco, modo vel tempore scelus patratum sit, dummodo mortale fuerit ex parte utriusque complicis.

<sup>(1)</sup> L'Indulten 29 articles autorise les évêques de la province à communiquer tous les pouvoirs mentionnés dans cet article, et dans le suivant.

lésignées (1).

ges jouigard des
ont nous
n'accord'affinité
a second.
cant dans
voisines,
commun,
eglement.
es pourra
sauvage,
ité par le

trement.
u Sémi4e. pouisses du
irecteurs
nommés,
es. Ces

uum. uod, pro m largiri b-olvendi, atum sit, icis.

ommuniquer

Ut quædam solvantur difficilia, dictam reservationem spectantia, non parum juvabunt quæ sequuntur:

"Quoad absolutionem peccati complicis... excipitur casus extremæ necessitatis, nimirum articuli mortis, in quo permittitur confessario absolvere complicem, modo deficiat quicumque alius (etiam simplex sacerdos ad confessiones audiendas non approbatus) qui absolutionem impertiri possit, et nisi nequeat alius ille sacerdos vocari vel accedere sine gravi infamia vel scandalo. Tenetur tamen confessarius complex talia pericula infamiæ aut scandali avertere, si potest.

"Cum non coarctelur potestas... sacerdotum...

"de quibus supra, nisi respectu criminis, cujus participes

"fuerunt, sublata semel culpa per pænitentiam et absolu
"tionem ab alio concessam, nulla lege ipsis prohibitum est

"subsequentes confessiones personæ, cum qua crimen admi
"serant, audire.

"Attamen, si sacerdos sibi et pænitentium saluti consulere velit, deinceps confessiones non excipict eorum cum qui- bus peccavit... ne præteriti delicti memoria relapsus cocasio sit (1)."

<sup>(1)</sup> Vide duo decreta Benedicti XIV, nempe, "Sacramentum ponitentie," "et Apostolici muneris," contra sollicitantes, et complices peccati turpis, in fine Theologiæ moralis S. Ligorii posita; nec non et eorumdem decretorum explicationem apud eumdem auctorem, lib. 6, n. 553 et n. 675; simulque d'ligenter adverte hæc duo decreta, quidquid contra sentiant aut d'eant nonnulli, procui dubio, cum ceteris omnibus et singulis apostolicis Constitution bus, recepta ac promulgata fuisse in hac provincia, decreto primo concilii nostri primi, ad quod remittitur lector.

- 1. Latin. Recommandation aux ourés de l'enseigner.
- Livres suspects. Exhortation aux ourés de les bannir de leurs paroisses, et de refuser l'absolution à ceux qui n'observent pas les dimanches.
- 1. Il est recommandé aux curés de la campagne d'enseigner le latin, et d'élever dans la piété, pour les mettre en état d'entrer au Séminaire, les e fants de leurs paroisses en qui ils remarqueront des dispositions pour l'état ecclésiastique, et de l'ouverture pour les sciences. Lettre pastorale de Mgr. Dosquet, du 20 février 1735 (1).
- 2. Nous exhortons de tout notre cœur les curés et missionnaires... à bannir de leurs paroisses tous les livres suspects, ou propres à inspirer le libertinage.... Ils doivent refuser l'absolution à ceux qui n'observent pas les dimanches et fêtes, comme sont les marchands qui vendent ces jours-là, ou les cabaretiers qui donnent à boire, les mêmes jours, aux pères de famille.... Synode de 1700, art. 20.

<sup>(1)</sup> Voyez la même recommandation dans le décret De parochis, du second concile provincial, art. 22.

ier. s bannir de i ceux qui

eampagne é, pour les e fants de s disposirture pour quet, du 20

es curés et isses tous bertinage. qui n'obne sont les es cabareaux pères

chis, du second

- Marguilliers. Ordre de préséance entre eux. 2. Aocord qui doit exister entre eux et le curé. 3. Obligés de fournir les cierges, &c. 4. De quelle manière ils doivent rendre leurs comptes. 5. Obligés de faire un inventaire des ornements, biens meubles, titres, contrats, &c., et des dettes de l'église.
- 6. Marguilliers de Québec. Comment se doit faire leur élection.
- 7. Maladies contagiauses. Que les curés sont obligés d'administrer tous les sucrements à leurs paroissiens qui en sont atteints.
- 8. Mariage à la Gaumine. Ceux qui contractent de tels mariages encourent une excommunication majeure ipso facto.
- 9. Mariages mixtes. Defense aux prêtres de célébrer ces mariages, sous peine de suspense.
- 10. Mariages des étrangers. Précautions à prendre avant de les célébrer.
- 11. Mariage. Défense de marier les gens le jour où ils ont communié.
- 12. Mariage, quant au jour où il doit être célébré ; 13.—quant au lieu et à l'heure où il doit se faire.
- 14. Ordre à observer dans la célébration des mariages.
- 15. Mariages nuls. De quelle manière les curés doivent procéder à la réhabilitation des mariages nuls.
- 16. Médecine. Les prêtres qui la pratiquent, désapprouvés.
- 17. Messe. Stricte défense de la dire dans les maisons particulières, excepté dans les lieux de missions.
- 18. Messe hors de l'église, défendue sous peine de réserve et de suspense.
- 19. Messe des prêtres étrangers.
- 20. Messe paroissiale, quant à l'obligation d'y assister; 21.—quant à l'heure où elle doit se célébrer; 22.—quant à ce qu'on doit y chanter.

- 23. Médisance. Que les confesseurs doivent refuser l'absolution à ceux qui sement les inimitiés par leurs médisances.
- 24. Missions dans les paroisses.
- 25. Matines et Laudes. Permission de les dire à 2 heures, la weille.
- 1. Les marguilliers qui seront élus n'auront point d'autre préséance, sinon dans l'ordre de leur antiquité, en sorte qu'il n'y en aura plus aucun qui sera second par élection, mais tous successivement les uns après les autres, selon l'ordre de leur antiquité, monteront d'année en année, pour être seconds et premiers marguilliers. Ord. de Mgr. de Laval, év. de Pétrée, vic. apostolique de la Nouvelle France, 29 novembre 1660.
- 2. Pour entretenir l'union qui doit être entre le curé et les marguilliers, il a été ordonné que les curés feront part aux marguilliers des choses qu'ils souhaiteraient faire dans leurs églises, et que les marguilliers auront soin, de leur côté, de ne faire aucun achat considérable, sans avoir consulté, le curé, et avoir pris son avis. *Ibid.*, art. 21.
- 3. Il a été réglé que les marguilliers auront soin de fournir le luminaire, les hosties et le vin nécessaires aux sacrifices, non-seulement les jours de dimanches et de fêtes, mais encore les autres jours de la semaine. *Ibid.*, art. 22.
- 4. Nous ordonnons qu'il ne sera rendu dorénavant aucun compte des marguilliers, qui ne soit arrêté par le curé et le marguillier en charge, et inscrit et

er l'absolumédisances.

2 heures, la

ront point leur antin qui sera ement les antiquité, èconds et Laval, év. France, 29

e entre le é que les oses qu'ils et que les e ne faire onsulté, le

uront soin vin nécesjours de autres jours

dorénavant soit arrêté et inscrit et signé par eux et le dit comptable dans le registre qui a été fait exprès pour cela.

- 5. Ordonnons en outre qu'il sera fait un inventaire de tous les ornements, et généralement de tous les meubles qui peuvent appartenir à l'église, et qu'il sera enregistré en un côté du dit registre, duquel inventaire il sera mis une copie entre les mains du marguillier qui sera en charge, et une autre copie demeurera entre les mains du curé de la paroisse, et que l'état des choses contenues dans le dit inventaire sera revu au moins tous les ans une fois, en présence du curé et de tous les marguilliers étant en charge.
- 6. L'élection des nouveaux marguilliers de la dite église (de Notre-Dame de Québec) se fera par ceux qui sont en charge, et par les anciens qui, pour ce sujet, seront avertis de se trouver à l'assemblée, où, à la pluralité des voix et par suffrages secrets, on élira un nouveau marguillier. Ordon. pour l'église de N. D. de Québec de Mgr. de Laval, 5 décembre 1660.
- 7. Dans les maladies contagieuses, le curé doit prendre soin d'administrer à tous les malades, outre le sacrement de pénitence, ceux de l'eucharistie et de l'extrême-onction, parceque le pasteur qui est établi de Dieu pour aider les fidèles, et les fortifier dans leurs afflictions, ne doit pas les priver de ces secours dans ces rencontres. En ce cas, il pourra, dans l'administration de l'eucharistie et de l'extrême-onction, retrancher les prières qui ne sont pas essentielles et absolument nécessaires; mais il doit, s'il est possible, consulter son évêque, et s'en tenir à sa

décision sur les choses qu'il peut omettre (1). Rituel de Québec, de la visite des malades.

8. Etant obligé par le devoir de notre charge de veiller sans cesse sur le troupeau que le souverain Pasteur des âmes nous a confié, nous nous trouvens aujourd'hui obligé d'employer les remèdes les plus forts, pour guérir un mal qui n'a déjà causé que trop de désordres dans ce diocèse. Jusqu'ici. N. T. C. F., l'on avait respecté la sainteté du sacrement de mariage, dans ce pays; et même les plus libertins étaient entrés en eux-mêmes, pour le contracter saintement, et dans les vues que doivent avoir de bons chrétiens; mais nous avons appris depuis peu. avec une douleur extrême, par la sentence qui a été déià rendue par notre official, le dixième du présent mois et an, et par les plaintes de nos missionnaires et curés, que plusieurs jeunes gens, au mépris des lois civiles et ecclésiastiques, contre le respect dû à l'Eglise et à leurs propres parents, avaient trouvé, par l'instigation du démon, une manière détestable de contracter des mariages, qu'ils appellent à la Gaumine. en se présentant devant leur curé, ou autre prêtre, pour le prendre à témoin du prétendu mariage qu'ils veulent contracter, sans les cérémonies de l'Eglise,

<sup>(1)</sup> Voyez le second concile provincial, De parochis, art. 4.
Il y a une stricte obligation pour les pasteurs des âmes de ne pas abandonner leur trouperu, dans les temps d'épidémie, et de donner leur vie pour le salut de leurs brebis. C'est la doctrine de tous les théologiens ; et le saint Siége a décidé plus d'une fois que les curés, et tous ceux qui ont charge d'âmes, sont obligés de résider dans leurs paroisses, au milieu de leurs peuples, en temps de maladies contagleuses, et d'administrer aux fiédes confiés à leurs soins, par eux-mêmes, ou par d'autres prêtres, non-seulement les sacrements de baptême et de pénitence, mais encore ceux d'eucharistie et d'extrême-onction. Benoit XIV, De syn. dice, ité. 13, c. 19, n. 10.

. Rituel

harge de ouverain trouvons les plus que trop T. C. F., t de malibertins ontracter avoir de ouis peu. qui a été u présent ionnaires pris des pect dû à ouvé, par table de Gaumine. e prêtre. ge qu'ils l'Eglise.

e pas abanour vie pour ; et le saint ont charge eu de leurs aux fidèles n-seulement l'eucharistie 10.

et souvent malgré leurs parents, et à leur insu; qu'il s'était trouvé des personnes assez impies pour conseiller de tels mariages, et assez téméraires pour s'offrir d'être témoins de cette profanation, et qu'enfin ce désordre va si loin qu'on ne se fait pas de scrupule de violer les lois les plus saintes, pour contenter sa passion, puisqu'on qualifie ces scandales de mariages à la mode. Quand les pécheurs sont inflexibles aux remontrances de leurs pasteurs, et que le crime, au lieu de diminuer, passe en coutume, c'est alors que, au lieu de remedes doux que l'Eglise a coutume d'employer, pour les rappeler à leurs devoirs, elle se voit obligée de se servir des armes que Dieu lui a mises en main, pour arrêter le cours des désordres, et de retrancher de son corps les membres pourris, de peur qu'ils n'infectent les autres. Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.

A ces causes, ayant égard à la requête de notre promoteur, et aux autres remontrances qui nous ont été faites, nous déclarons excommuniés, d'une excommunication encourue par le seul fait, et dont nous nous réservons à nous seul le pouvoir d'absoudre, tous ceux qui dans la suite oseront contracter de si détestables mariages, soit devant leur curé, soit devant d'autres prêtres, soit séculiers, soit réguliers; ceux aussi qui seront assez méchants pour le conseiller, tous les témoins apostés pour les dits mariages, et les notaires qui en dresseraient l'acte (1), sauf à

<sup>(1)</sup> Cette censure qui, grâce à Dieu, a mis fin au désordre qu'elle frappait, a'ryant pas été mentionnés parmi les cas réservés qui ont été publiés dans le Bituel de ce diocèse, on doit croire qu'elle n'est plus réservée.

notre official, dans les cas particuliers qui seront portés devant lui, d'imposer encore d'autres peines particulières, pour punir les prévarienteurs. Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, nous voulons que notre présent mandement soit lu et publié aux prònes de toutes les églises paroissiales de ce diocèse, et affiché aux portes des églises. Mand. de Mgr. de Saint-Valier, du 24 mai 1717.

9. Nous défendons aux prêtres de notre diocèse de marier les catholiques avec les hérétiques, sous peine de suspense (1). Rit. de Québec, du sacrement de mariage.

10. L'expérience ayant fait voir qu'il se trouve des personnes venues de France qui demandent à se marier en Canada sans qu'elles puissent prouver qu'elles n'ont point contracté mariage en d'autres lieux, ou que les personnes avec qui elles l'ont contracté soient mortes; nous voulons, pour obvier aux inconvénients qui pourraient arriver, que les personnes ci-dessus ne soient pas reçues au sacrement de mariage, qu'elles ne produisent des certificats légalisés et en forme, venus de France, ou autres témoignages assurés, approuvés par nous ou nos grands vicaires, qu'ils ne sont point actuellement mariés (2) Règlement pour le diocèse, 16 février 1696, art. 4.

11. Les curés et missionnaires auront soin de garder la louable coutume de ne marier que le matin,

<sup>(1)</sup> Les dispenses que l'Evêque accorde aujourd'hui, en vertu d'un muluit du saint Siége, à l'effet de marier des catholiques à des protestants, ne foat que confirmer la défense portée en ce règlement.

<sup>(2)</sup> Même injonction dans les statuts synodaux de 1694, art. 18, et dans la lettre circulaire mise au rang des ordonnances diocésaines par les statuts syn. de 1698 ct de 1700, art. 26, et dans l'ordonnance diocésaine du 3 octobre de la même année.

après s'être informés si les contractants ont fait leurs dévotions le jour précédent:—défendons surtout de les marier le jour qu'ils auront communié, et à une heure indue dans la nuit. Syn. de 1690, art. 20.

12. Diebus dominicis et festivis, nisi ob graves causas, matrimonium nullo modo celebretur.

Juxta prædictum synodale statutum, non admittendi sunt ad matrimonium sponsi eadem die quo sacram communionem susceperint. Mandement du 12 mai 1830.

Un décret de la S. Congrégation des Rites, du 20 décembre 1783, approuvé par le pape Pie VI, le 7 janvier 1784, avait réglé que la merse pro sponso et sponsa devait se dire dans les doubles majeurs et mineurs, n'exceptant que le cas où un mariage se célébrerait le dimanche, ou une fête d'obligation, ou le jour d'un double de première ou de seconde classe. En réponse à une question que ne as avons faite, touchant l'interprétation de ce décret, on nous en a reproduit un autre, savoir celui du 28 février 1818, lequel, en confirmant le précédent, quant au jour où l'on peut célébrer cette messe, ajoute néanmoins, " eamdem " missam esse votivam, proindeque semper legendam "esse sine hymno angelico et symbolo nicæno, "cum tribus orationibus, prima videlicet ejusdem " missæ votivæ, secunda et tertia currentis diei, " Benedicamus Domino in fine, et Evangelio sancti " Joannis (1)."

D'après quelques doutes qui s'étaient élevés, dans ce diocèse, sur la bénédiction *Proputare*, &c., qui se donne aux époux après le *Pater*, dans la messe pro

Mand. de ocèse de us peine mariage.

ouve des

i seront

s peines

Et afin

ce, nous

u et pu-

les de ce

ent à se prouver d'autres ont convier aux ersonnes t de ma-

égalisés signages vicaires, Règle

de gare matin,

ne foat que 18, et dans les statuts ne du 8 oc-

<sup>(1)</sup> Voyez le tableau synoptique des jours où l'on peut célébrer les messes de mariage et de Requism, sous la lettre S, n. ultimo.

sponso et sponsa, nous avions demandé si, un mariage concourant avec une messe de sépulture, qui ne pouvait se différer, dans une paroisse où il n'y a qu'un prêtre, cette bénédiction pouvait se donner hors de la messe, et la messe du mariage céder à celle de la sépulture. La réponse a été affirmative. Mand. du 5 décembre 1822.

13. En quelque jour qu'on puisse célébrer les mariages, on ne doit pas le faire avant l'aurore, ni après le dîner, ni hors de l'église paroissiale, et sans offrir le saint sacrifice de la messe immédiatement après : à moins que, pour quelque raison importante, nous n'eussions jugé à propos de permettre de le célébrer autrement. Rit. de Québ., du sacr. de mariage.

Ordre que l'on doit observer dans la célébration du mariage.

14. Au jour et à l'heure convenus pour la célébration du mariage, les contractants étant à jeûn, autant qu'il se pourra, et vêtus modestement, se rendront à l'église, accompagnés de leurs parents, tuteurs ou curateurs, selon les circonstances, et de deux ou trois témoins capables, s'il se peut, de signer leurs noms. L'époux n'aura point d'épée, ni l'épouse, de gants.

L'époux présentera au curé, ou au prêtre autorisé de sa part à célébrer le mariage, un certificat de confession, et aussi un certificat de publication de bans, s'ils ont été publiés dans une autre paroisse que celle où doit se faire le mariage.

Le curé s'étant bien informé de l'état, du domicile et de la qualité des époux, s'étant aussi assuré qu'il n'y a ni opposition ni empêchement à leur mariage, et qu'enfin il n'y manque aucune des formalités requises, procèdera à sa célébration en la manière suivante.

Les contractants étant à la nef de l'église et au balustre, l'époux à la droite et l'épouse à la gauche, avec leurs assistants auprès d'eux, le curé prendra une étole blanche par dessus son surplis, ou, s'il doit dire la messe tout de suitc, se revêtira d'un amict, d'une aube, d'une ceinture et d'une étole blanche croisée sur sa poitrine. Puis, s'étant couvert de sa barrette, il se rendra devant l'autel, accompagné d'un clerc qui portera le Rituel, l'aspersoir avec de l'eau bénite, et un bassin pour recevoir l'anneau nuptial.

Le prêtre fera d'abord sa prière à genoux sur le dernier degré, pour recommander à Dieu l'action qu'il va faire; ensuite il s'approchera du balustre, où, se tenant debout et couvert, il fera aux contractants l'exhortation marquée au Rituel.

L'exhortation finie, et les époux étant à genoux, le curé demeurant toujours couvert s'adressera à l'époux, et l'appelant par ses noms et prénoms, sans y rien ajouter, il l'interrogera en la manière suivante:

N., prenez-vous N. (nommant l'épouse par ses noms et prénoms), qui est ici présente, pour votre semme et légitime épouse, suivant le rite de notre mère la sainte Eglise?

L'époux répondra : Oui, Monsieur.

Ensuite le curé, parlant à l'épouse, et l'appelant par ses noms et prénoms, de la même manière, lui demandera :

N., prenez-vous N. (nommant l'époux par ses noms et prénoms), qui est ici présent, pour votre mari et

portante, re de le *mariage*.

mariage

qui ne a qu'un

ors de la

lle de la

Nand. du

brer les

arore, ni

et sans

atement

mariage.

célébran, autant ndront à teurs ou c ou trois rs noms. gants.

autorisé ificat de ation de paroisse

domicile suré qu'il mariage, 108 **M** 

légitime époux, suivant le rite de notre mère la sainte Eglise ?

L'épouse répondra : Oui, Monsieur.

Ici le curé doit être fort attentif à ce que les deux contractants, et surtout l'épouse, si elle est encore jeune, s'expliquent nettement et de manière à ne laisser aucun doute sur la liberté de leur consentement, en l'exprimant par paroles, ou au moins par signes sensibles, s'ils ne peuvent parler. S'il y avait la moindre apparence que l'un ou l'autre des contractants ne consentît pas pleinement, il faudrait tout suspendre.

Le curé, n'ayant aucun lieu de douter du consentement des époux, continuera comme il est marqué au Rituel romain.

L'oraison Respice, quæsumus, &c., étant dite, le prêtre fera une révérence convenable à l'autel, et, s'il doit dire la messe pour les nouveaux mariés, il ira prendre le manipule, la chasuble et le calice, et la commencera aussitôt, en observant ce qui est marqué dans la rubrique suivante. Les époux, demeurant alors à genoux devant le balustre, entendront la messe avec piété et modestie.

Rubrique ou direction concernant la messe du mariage.

Hors les cas ci-après mentionnés, le prêtre qui célèbre la messe pour les nouveaux mariés dira la messe votive marquée au Missel pro sponso et sponsa, même dans les jours où il se rencontre une fête du rite double majeur ou mineur. Cette messe se dira avec des ornements blancs, sans Gloria in excelsis et sans Credo, avec trois oraisons, dont la première sera

la sainte

les deux
ore jeune,
ser aucun
exprimant
, s'ils ne
rence que
bleinement,

nsentement au, Rituel

st dite, le t, s'il doit orendre le ommencera a rubrique e devant le stie.

ariage.

rêtre qui s dira la et sponsa, e fête du e se dira excelsis et nière sera toujours de la dite messe votive, la seconde, de la messe qui répond à l'office du jour, et la troisième, selon la rubrique (Tit. 7, num. 3, de Com.) (1), avec la préface commune, ou avec la préface et le Communicantes de la messe du jour, s'il y en a de propres; enfin avec le Benedicamus Domino et l'Evangile de saint Jean; et l'on y récitera les prières pour la bénédiction des nouveaux mariés, insérées dans le Missel.

Mais si le mariage se célèbre un jour de dimanche ou de fête d'obligation (2), ou un jour de fête double de 1re ou de 2de classe (3), ou pendant les octaves de l'Epiphanie et de la Pentecôte, ou la veille de cette dernière fête (4), on ne dira pas la messe votive pro sponso et sponsa, mais on dira celle du jour, avec les ornements de la couleur convenable. On y fera mémoire de la messe pro sponso et sponsa, et l'on y récitera les prières de la bénédiction nuptiale, si les nouveaux mariés sont dans le cas de la recevoir. Si le mariage se célèbre par dispense dans l'avent ou dans le carême, ou si la nouvelle mariée est veuve. le prêtre dira seulement alors la messe du jour, et omettra les prières de la bénédiction nuptiale. Quand même l'époux serait veuf, si l'épouse est fille, le prêtre observera les mêmes cérémonies qu'aux premières noces.

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, l'oraison qui, ce jour-là, devrait se dire en second lieu; ou bien, au défaut de celle-ci, l'oraison commune qui doit se dire selon le temps, savoir : Deus qui, &c., ou Concede, &c., ou A cuncté &c.

<sup>(2)</sup> On ne doit célébrer aucun mariage, les jours de dimanche et de fête d'obligation, sans une très-grande nécessité. Voyez n. 12 ci-dessus.

<sup>(3)</sup> Décrets du 7 janvier 1784, et du 28 février 1818.

<sup>(4)</sup> Décret du 20 avril 1822,

Lorsque, dans une paroisse où il n'y a qu'un prêtre, la célébration d'un mariage concourra avec une messe de sépulture qui ne peut se différer, la messe du mariage cèdera à celle de la sépulture. Dans ce cas, le prêtre donnera aux époux la bénédiction *Propitiare*, &c., hors de la messe, et immédiatement après avoir célébrer le mariage (1).

Si les contractants veulent faire légitimer des enfants qu'ils ont eus avant leur mariage (2), le prêtre n'ajoutera rien de plus aux cérémonies prescrites pour la célébration des mariages. Il se contentera de faire mention de cette reconnaissance ou légitimation dans l'acte de mariage qu'il dressera, et il y marquera précisément la date de la naissance, celle du baptême de ces enfants, le lieu où il a été célébré, et les noms qu'ils y ont reçus, ainsi que ceux de leurs parrain et marraine. A cette fin, il engagera les contractants à lui présenter les extraits baptistaires de ces enfants, ou il les cherchera dans ses registres, supposé qu'ils aient été baptisés dans son église. Extrait du Rit. de Québec.

15. Nous croyons devoir marquer aux curés la manière dont il doivent se conduire, lorsqu'après la célébration et consommation du mariage ils viennent à apprendre que les parties se trouvent dans quelqu'un des empêchements dirimants.

Si l'empêchement est public, le curé doit obliger les parties à se séparer de lit, et même d'habitation, selon les circonstances, jusqu'à ce qu'elles en aient

<sup>(1)</sup> Réponse de Rome, du 13 mars 1819. Voyez n. 12 ci-dessus.
(2) Il n'est point lei question d'enfants adultérins, qui ne peuvent être légitimés par un mariage subséquent.

n prêtre, vec une a messe e. Dans nédiction iatement

mer des (2), le prescrites entera de timation narquera baptême es noms arrain et tractants enfants, sé qu'ils u Rit. de

curés la squ'après riage ils ent dans

t obliger bitation, en aient

peuvent être

obtenu dispense, et fait réhabiliter leur mariage. Si l'empêchement est secret, et n'est connu que de l'une des parties, il doit lui ordonner de s'abstenir de l'usage du mariage, et l'engager à le faire agréer à l'autre, sans lui en dire pour cela la cause, et ne point lui rendre cependant le devoir du mariage, ni permettre aucune liberté, jusqu'à ce que l'empêchement ait été levé par l'Eglise. Si l'empêchement est connu des deux parties, il doit leur déclarer à l'une et à l'autre, qu'elles ne peuvent plus user de mariage, jusqu'à ce qu'elles aient obtenu dispense (1). Si nous jugeons à propos de l'accorder, le curé des parties exigera un nouveau consentement, même en face de l'Eglise, si l'empêchement est public : si l'empêchement est secret, il suffit que les parties donnent ce nouveau consentement en particulier, et sans cérémonies, en présence du curé, et même étant seules (2). Rit. de Québ., du sacr. de mariage.

16. Nous ne saurions approuver que les curés et missionnaires fassent les fonctions de médecins et de chirurgiens (3). Synode de 1700, art. 21.

17. Aucun ecclésiastique ni religieux ne dira la messe dans une maison particulière, dans le lieu de son séjour, et de sa mission, sans une permission par écrit de Monseigneur (4). Synode de 1690, art. 3.

<sup>(1)</sup> Si les parties ignorent la nullité de leur mariage, e qu'il y ait des inconvénients à craindre si on les avertit de cette nullité, comme c'est le cas, le curé devra les laisser dans la bonne foi, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la . dispense nécessaire pour le réhabiliter.

<sup>(2)</sup> Mais dans l'un et l'autre cas, il faut engager les époux à se mettre en état de grâce pour renouveler leur consentement de mariage.

<sup>(3)</sup> Voyez le décret du second concile provincial, De vita et honestate clericorum, at. 14.

<sup>(4)</sup> Même disposition dans le synode de 1°98, art. 5, et dans l'ordonnance du 8 octobre 1700.

18. A peine de tomber dans la réserve, à la seconde infraction, et d'être suspens, à la troisième, aucun ecclésiastique ni religieux ne pourra dire la messe dans ses voyages, ou dans la visite de sa mission, hors de l'église ou chapelle marquée dans l'étendue de la colonie . . . sans cependant comprendre dans cette défense le cas d'une extrême nécessité, pour donner le saint viatique à un malade, auquel on ne pourrait porter la sainte eucharistie, à cause du grand éloignement de l'église. Statuts du syn. de 1698, art. 4.

19..... Nous jugeons à propos de rappeler ici, en termes exprès, ce qui de tout temps a été sagement prescrit dans ce diocèse, par rapport aux prêtres étrangers qui demandent la permission de dire la messe, en conformité aux règles de la discipline générale de l'église:

"Nulli extraneo presbytero missam celebrare licent, etiamsi litteras ordinis exhibeat, donec per "Ordinarium, vel per superiores ad hoc specia-"liter ab eodem commissos, declaratum fuerit quid "sit agendum.

"Attamen excipiuntur presbyteri notissimi, et in "vicinioribus diœcesibus de sui Ordinarii licentia "exercentes." Mand. du 12 mai 1830.

20. Les curés exhorteront les paroissiens à assister à leur parofisse, les jours de fêtes et de dimanches, ne voulant que, sous aucun prétexte, ils puissent s'en exempter (1), improuvant surtout celui qu'ils prennent

<sup>(1)</sup> Ne voulant que, sous aucun prétezte, ils puissent s'en exempter. Ceci n'est plus en force. Les finèles peuvent satisfaire au précepte, en assistant à la messe dans une église étrangère : et l'on doit se borner à les exhorter à l'entendre dans la leur, comme il est dit au commencement de cette ordonnance.

de faire leurs voyages et leurs affaires, ces jours-là, sans une raison très-considérable, et sans la permission des curés. Syn. de 1690, art. 6.

21. La messe de paroisse doit se dire régulièrement à l'heure marquée par nos statuts synodaux. Les curés ne la différeront pas, et ne l'avanceront pas pour des occupations qui pourront se remettre, mais seulement lorsqu'il s'agira d'administrer les sacrements à des malades pressés. Ils la feront sonner exactement par trois coups, plus ou moins, selon l'usage des lieux. Ils seront fidèles à tout quitter, même le confessionnal, lorsque le dernier coup sera sonné, se souvenant qu'il faut toujours préfèrer un bien public à celui qui est particulier. Ils prépareront ou feront préparer les choses qui sont nécessaires au sacrifice, avant que le peuple s'assemble.

22. On doit chanter à la grand'messe, l'Introit, le Kyrie eleison, le Gloria, le Graduel, l'Alleluia (ou le Trait, après la Septuagésime), le Credo, l'Offertoire, le Sanctus, l'Agnus Dei et la Communion (1). Rit. de Québec, du sacrifice de la messe.

23. Les confesseurs ne sauraient avoir trop d'attention à refuser l'absolution à ceux qui forment des inimitiés et des jalousies, par leurs médisances, qui vont à anéantir la charité parmi leurs frères. Syn. de 1694, art. 13.

24. Nous exhortons les curés et autres pasteurs de tâcher d'engager, tous les ans, ou tous les deux ans, quelque missionnaire extraordinaire pour faire mission

e, aucun la messe ion, hors ue de la ins cette r donner e pourrait and éloi-3, art. 4.

seconde

er ici, en lagement prêtres e dire la iscipline

celebrare onec per speciaerit quid

mi, et in licentia

assister nanches, sent s'en prennent

. Ceci n'est nt à la messe ntendre dans

<sup>(1)</sup> Pour les églises où il y a un orgue, le Graduel, l'Offertoire et la Communion peuvent y être suppléés par l'orgue.

dans leurs paroisses, ou au moins quelque confesseur, pour donner plus de liberté à leurs paroissiens, en les obligeant de s'v adresser. Sun. de 1700, art. 6.

25. Passons maintenant aux faveurs particulières qu'il a plu au saint Siège d'accorder à cette Eglise. La première dont nous croyons devoir vous informer est la permission, donnée sans restriction au clergé du diocèse, de réciter, tous les jours, avenant deux heures après-midie matines et laudes pour le lendemain : permission qui doit si bien accommoder les prêtres surchargés de confessions, comme le sont communément ceux de ce pays. Afin de lever tout scrupule sur l'étendue de cette permission, nous rapportons ici l'article qui la contient : c'est le neuvième et le dernier d'un indult du 7 mars 1819 : " None ac tandem. " ut tam ab eodem Episcopo quam ab eius clero " sæculari et regulari, quotidie recitari valeat priva-" tim matitunum cum laudibus diei sequentis, statim " elapsis duabus horis post meridiem." Mand. du 5 décembre 1822.

 Ordonnances diocéeaines. Injonction aux curés de s'en instruire, de les observer et de les rappeler au peuple.

2. Injonction de les lire une fois par an.

3 et 4. Obligation pour tous les ecclésiastiques de les observer et de les inscrire dans un livre afin de les conserver.

5, 6 et 7. Elles sont renouvelées et confirmées.

8. Ordre. Les ourés obligés d'instruire les fidèles de l'excellence du sacrement de l'ordre.

1. Tous les curés, missionnaires et confesseurs auront soin de se faire instruire des ordonnances de ce diocèse, afin de les pouvoir observer (1). Synode de 1690, art. 2.

Ils auront soin de réitérer au peuple la lecture de celles dont la connaissance et la pratique sont le plus nécessaires à leurs paroissiens. *Ibid.*, art. 2.

2. Tous les curés, missionnaires et confesseurs de ce diocèse auront soin de lire une fois chaque année nos ordonnances, afin de pouvoir les observer. Syn. de 1698, art. 1.

3. Le peu d'exactitude qu'on a eu jusqu'ici à observer nos ordonnences et statuts synodaux nous convainquant du peu de soin que l'on a de s'en instruire, et de se regarder comme obligé de les suivre, nous engage à représenter vivement à tous les curés, prêtres, confesseurs séculiers et réguliers de ce diocèse, l'obligation indispensable que nous lenr imposons, de la part de Dieu, de les lire et de les pratiquer. Synode de 1700, art. 1.

onfesseur, ens, en les t. 6. rticulières

Eglise. La former est clergé du eux heures ndemain : es prêtres t commu-

t scrupule portons ici e et le deric tandem, ejus clero

leat privaitis, statim *Mand. du* 

<sup>(1)</sup> Mêmes dispositions dans les art. 1 et 2 des statuts de 1694.

- 4. Les curés auront soin d'écrire sur le livre des comptes de la fabrique, les ordonnances qu'ils reçoivent de l'Evêque, ou d'avoir (ce qui conviendrait mieux) un livre à part pour cet effet. Faute de cette précaution, les ordonnances sont ignorées par les curés suivants (1). Mand. de Mgr. Briand, du 1er novembre 1767.
- 5. Nous renouvelons toutes les ordonnances de nos prédécesseurs, et en particulier celles qui sont portées à l'occasion du jubilé, dans le mandement de Mgr. Pontbriand, du 22 novembre 1751 (2). *Ibidem.*
- 6. Nous voulons et ordonnons que les ordonnances faites par nos prédécesseurs, pour le gouvernement du diocèse, soient religieusement observées, avec les restrictions et modifications qu'ils ont pu y apporter. Mand. de Mgr. Desglis, du 4 décembre 1784.
- 7. Nous renouvelons et confirmons, autant que besoin, toutes les ordonnances de nos illustres prédécesseurs, avec les explications, modifications et altérations qu'ils ont cru devoir y apporter, et qui ont été dûment signifiées par leurs mandements ou par leurs lettres circulaires (3). Mand. d'entrée de Mgr. Plessis, 1er février 1806.
- 8. Les curés sont obligés d'instruire leurs paroissiens de l'excellence et de la dignité du sacrement

<sup>(1)</sup> Ceci ne doit s'entendre que des ordonnances particulières non paçoisses, dont les originaux doivent être conservés soigneusement : vec les papiers de la fabrique.

<sup>(2)</sup> Voyez ces ordonnances sous les mots Servantes des ecclésiastiques et Confesseurs des femmes.

<sup>(3)</sup> Voyez pareille confirmation, et dans les mêmes termes, dans le mandement d'entrée de Mgr. Panet, 15 nov. 1825, de Mgr. Signay, 15 fév. 1833, et de Mgr. Turgeon, 8 oct. 1850.

de l'ordre, afin d'exciter dans leurs cœurs de l'estime . . . et de la vénération pour ceux qui en sont revêtus . . . .

L'excellence du sacrement de l'ordre consiste en ce qu'il donne le droit d'administrer tous les sacrements. Il renferme le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu avec autorité, de remettre les péchés, de consacrer le corps de Jésus-Christ, et de l'offrir dans le saint sacrifice de la messe....

Nous ordonnons aux curés d'instruire les peuples de ces grandes vérités, afin qu'ils puissent remplir leurs devoirs envers ceux que Dieu leur a donnés pour les conduire, leur rapportant ces paroles de saint Paul aux Hébreux, ch. 13: "Obéissez à ceux qui vous conduisent, et demeurez soumis à leurs ordres, afin que, ainsi qu'ils veillent pour le bien de vos àmes, comme en devant rendre compte, ils s'acquittent de ce devoir avec joie."

Ils exciteront souvent les fidèles à respecter les ministres de Jésus-Christ, à pratiquer ce qu'ils leur enseignent de sa part, et à offrir leurs prières pour tous ceux qui travaillent au salut des âmes, dans ce diocèse, afin que Dieu les remplisse de cet esprit qui est si nécessaire à ceux qui sont établis de Dieu pour leur salut. Ils leur diront qu'ils doivent prier: 10. pour monseigneur l'Evêque; 20. pour les curés et autres qui se trouvent engagés dans le saint ministère, afin que Dieu renouvelle en eux la grâce qu'ils ont reçue dans leur ordination; 30. pour ceux qui se disposent à recevoir les saints ordres, afin que Dieu versent dans leurs cœurs, comme dans des vaisseaux

ces qu'ils
nviendrait
e de cette
es par les
nd, du 1er
ances de

livre des

andement

). Ibidem.

lonnances
vernement

, avec les
y apporter.

utant que estres précations et et qui ont nts ou par ée de Mgr.

ars paroissacrement

s aux paçoisses, es papiers de la ecclésiastiques et

dans le mande-15 fév. 1833, et choisis, son onction céleste, et les autres grâces nécessaires à former de parfaits ecclésiastiques, qui soient l'exemple des peuples par leur conduite, leur foi, leur charité, leur chasteté, leur sobriété, leur assiduité à la prière, et par toutes sortes de bonnes œuvres. Rit. de Québec, du sacr. de l'ordre.

 Pain bénit. Les fidèles, obligés de le donner chacun à leur tour.

es grâces

iques, qui

luite, leur

riété, leur

le bonnes

- L'offrande du pain bénit est obligatoire, et les curés doivent faire en sorte que les fidèles le donnent tous les dimanches.
- 3. Parrains et marraines. Les ourés ne doivent pas être parrains, et sont obligés d'avertir les parrains et les marraines de leurs obligations.
- 4. Paroles déshonnêtes. Injonction aux confesseurs de refuser l'absolution à ceux qui en ont l'habitude.
- 5. Pénitence. De la manière d'administrer le sacrement de pénitence. Qualités du confesseur. 6. Temps et lieu des confessions. 7. Confessionnal. 8. Le confesseur doit prendre le surplis et l'étole pour confesser, et prier avant d'entrer au confessionnal. 3. Prières qu'il pourra réciter. 10. Dans quels sentiments il doit être, et de quelle manière il doit se tenir au confessionnal. 11. Comment le pénitent doit se présenter et se tenir au confessionnal. 12. Rénédiction que le pénitent doit demander et que le confesseur doit lui donner. 13. Comment le pénitent doit faire sa confession. 14. Avis au confesseur sur la manière d'interroger le pénitent ; 15.-sur les questions qu'il doit lui faire. 16. Ce que le pénitent doit ajouter après avoir fini l'accusation de ses péchés. 17. Avis que le confesseur doit donner au pénitent. 18. Comment il doit le disposer à l'absolution. 19. Formule de l'absolution. 20. Jomment il doit renvoyer le pénitent. 21. Ce qu'il peut omettre dans les confessions fréquentes ; 22.—dans un pressant danger de mort. 23. Ce qu'il doit observer quand il ne donne pas l'absolution ; 24.-à l'égard des enfants qui sont encore incapables de recevoir l'absolution.
- 25. Politique. Le clergé doit demeurer neutre dans les questions de politique, qui n'intéressent pas la religion. 26. Les curés doivent cependant instruire le peuple de ses obligations à ce sujet.
- 27. Pratiques de piété qu'un ouré doit inspirer à ses paroissiens.

- 28. Prédication. Les ourés, obligés d'annoncer la parole de Dieu, tous les dimanches et fêtes, mais d'une manière trèscourts.
- 29. Prône. Us que signifie ce mot. 30. On doit le faire après l'Evangile. 31. Grave obligation pour les curés de le faire tous les dimanches et fêtes. 32. Ils ne peuvent s'en dispenser sous prétexte de la longueur des offices. Ils doivent cependant avoir attention à ce que leurs instructions soient courtes, mais substantielles. 33. Injonction aux curés d'avertir les fidèles combien ils sont coupables, lorsqu'ils sortent de l'église durant le prône, qui ne doit pas durer plus d'une demi-heure.
- 1. Pour remédier à ce qui arrive en plusieurs paroisses, où quelques-uns ne veulent pas donner le pain bénit, apportant pour raison que ce n'est pas à leur tour, il a été réglé que chaque famille sera obligée de le donner à son tour, et que ce sera par feu et lieu que la chose sera réglée. Syn. de 1690, art. 25.
- 2. Les curés tiendront la main à ce que les paroissiens présentent le pain bénit, tous les dimanches de l'année, et se fournissent d'un cierge pour le présenter (lequel appartient de droit aux curés) à moins qu'ils n'aiment mieux donner une petite rétribution pour l'avoir de l'église. Syn. de 1698, art. 23.

L'offrande du pain bénit n'est pas à la liberté des peuples. Chacun doit le présenter avec joie; et si quelqu'un refuse de le faire, on l'y obligera, et on l'y contraindra par les voies de droit. Rit. du Sacrifice de la messe.

parole de inière très-

it le faire es curés de euvent s'en effices. Ils estructions ection aux coupables, ui ne doit

plusieurs lonner le est pas à aille sera sera par de 1690,

es paroisanches de présenter ins qu'ils tion pour

iberté des joie ; et era, et on u Sacrifice 3. Nous jugeons nécessaire, pour le bien de notre diocèse, que les curés et autres ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés, ne soient pas admis comme parrains. Rit. de Québec, du sacr. de bapt., art. 6.

Nous enjoignons aux curés d'avertir les parrains et

marraines de leurs obligations. Ibid.

4. Nous avons appris avec beaucoup de douleur qu'un grand nombre de personnes, surtout de jeunes hommes et de garçons, se donnent la liberté de proférer en toutes rencontres, des paroles déshonnêtes, ou à double entente; celà causant dans les mœurs une corruption qu'on ne peut assez déplorer, nous voulons que les pasteurs et confesseurs usent de tous les moyens qu'ils jugeront propres, pour déraciner cette licence empestée; qu'ils se comportent à l'endroit des personnes habituées à ces infâmes discours comme envers les impudiques d'habitude, et même scandaleux, et qu'ils ne leur accordent l'absolution qu'après qu'ils auront donné des preuves suffisantes de leur contrition, par un retranchement de ces paroles impures, pendant un temps raisonnable (1). Règl. pour le diocèse, du 16 février 1691, art. 8.

## Pénitence.—De la manière d'administrer le sacrement de Pénitence.

5. Le prêtre, chargé d'administrer le sacrement de pénitence, doit réfléchir souvent sur la sainteté, la science et l'habileté qui lui sont nécessaires pour

<sup>(1)</sup> Même disposition dans l'ordonnance du 22 déc. 1697, et dans les statuts synodaux de 1698, art. 16.

soutenir le poids de son ministère, et pour s'en acquitter dignement. Il doit se souvenir qu'il est établi en la place de Jésus-Christ, pour venger les injures faites à Dieu son père, et pour reprendre, corriger et sanctifier les pécheurs. Il doit être animé d'une charité vive, et d'un zèle ardent, accompagné de beaucoup de prudence, pour ménager auprès de Dieu leur réconciliation; pour encourager ceux qui chancellent, pour soutenir les faibles, et pour les faire tous sortir de l'état malheureux où ils se sont engagés. Il a besoin de lumières pour les guérir de leur aveuglement, pour les rendre capables d'absolution, pour les guider dans la voie du salut et les prémunir contre la rechute. La force et la fermeté lui sont nécessaires pour dire à chacun des ses pénitents ce qui lui convient, pour lui annoncer les vérités de la religion sans déguisement, sans flatterie, sans respect humain, sans acception de personnes; pour lui imposer des pénitences salutaires et proportionnées à ses fautes, et pour lui refuser ou différer à propos l'absolution. Il lui faut de la patience, pour supporter les imperfections, l'ignorance et les grossièretés des uns, et quelquefois les duretés et les injures des autres. Il lui faut aussi de la douceur, pour parler et s'expliquer en des termes touchants et propres à attendrir les pécheurs les plus endurcis, et à les ramener à la pénitence. S'il est obligé d'interroger sur le sixième commandement, il doit le faire avec circonspection et réserve, et toujours en termes honnêtes et décents. Enfin il doit avoir des entrailles de miséricorde, pour pleurer sur les pécheurs, et se faire tout à tous par la charité, pour les gagner tous à Jésus-Christ.

s'en acest établi s injures orriger et une chade heau-Dieu leur ncellent, ous sortir és. Il a aveuglepour les ir contre t nécesqui lui religion humain. oser des fautes. solution. imperuns, et tres. Il xpliquer r les péla pénine comction et décents. ie, pour

is par la

6. Les prêtres, chargés du ministère de la confession, auront soin de se trouver prêts à confesser dans les temps les plus convenables à leurs pénitents. Ils entendront toujours leurs confessions dans l'église, et non dans la sacristie, excepté celles des ecclésiastiques qu'ils pourront y entendre. Lorsqu'ils seront obligés de confesser à la sacristie, à cause du grand froid, ou pour quelque autre raison de nécessité, ils éviteront d'y confesser les personnes du sexe, quand elles seront seules. Ils entendront les confessions durant le jour, autant que possible. Si, pour quelque nécessité pressante, ils sont obligés de confesser avant le lever ou après le coucher du soleil, comme il arrive dans l'hiver, ou la veille ou le jour des grandes fêtes, ils auront soin que, dans ce cas, il y ait toujours une ou deux chandelles allumées, et quelques personnes présentes, outre celles qui se confessent.

7. Le confessionnal sera placé dans le lieu de l'église le plus en vue, et il sera toujours garni de grilles convenables. Il en sera ainsi de celui que l'on mettra dans la sacristie, pour y entendre les confessions durant l'hiver. Il est à propos que, dans chaque église paroissiale, il y ait plusieurs grilles mobiles, ou de petits confessionnaux portatifs, pour la commodité des confesseurs étrangers, dans les concours qui ont lie à l'occasion de certaines indulgences ou de la visite épiscopale.

8. Le prêtre qui doit confesser, ayant pris un surplis et une étole violette (1), se mettra à genoux,

<sup>(1)</sup> Præter præscriptionem Ritualis romani, " Extant et in hanc rem." inquit Catalanus, Comment... ad Rituale rom., " varia Sacræ Rituum Con-

avant d'entrer dans le confessionnal, pour implorer les lumières de l'Esprit-Saint, dans une fonction si difficile et si importante, pour faire un acte de contrition, et pour demander à Dieu, avec ferveur, les grâces nécessaires pour lui-même et pour ses pénitents. Il pourra réciter, à cette intention, ou le Veni Creator, ou quelqu'une des prières suivantes, ou quelque autre, selon sa dévotion.

9. Veni, Sancte Spiritus; reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terræ.

#### OREMUS.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Cor mundum crea in me, Deus; et spiritum rectum innova in visceribus meis.

Ne projicias me a facie tua; et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me.

Redde mihi lætitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me.

Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur.

Deus, in adjutorium meum intende; Domine, ad adjuvandum me festina.

Domine, exaudi orationem meam ; et clamor meus ad te veniat.

<sup>&</sup>quot; gregationis decreta, atque edicta summorum pontificum, quibus districte

practicitur confessariis, si scilicet presbyteri saculares vel regulares sint, ut, in confessionibus audiendis, in ecclesia scilicet et in confessionali " sede, superpelliceum et stolam violaceam adhibeant."

### OREMUS.

Illo nos igne, quæsumus, Domine, Spiritus Sanctus inflammet, quem Dominus noster Jesus Christus misit in terram, et voluit vehementer accendi. Qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

#### OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui sanctum hoc et salutare pœnitentiæ sacramentum purificandis animabus misericorditer instituisti; respice preces humilitatis meæ, meque, qui primus tua gratia indigeo, ab omni peccati contagione purifica, ut sacramentum hoc digne et cum fructu valeam ministrare.

Suscipe etiam, Domine, humilem orationem quam fundo pro famulis et famulabus tuis, qui ad pœnitentiam accedunt, et da illis spiritum veræ compunctionis, integritatem sinceræ confessionis, et studium dignæ satisfactionis. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen.

# ORATIO

Recitanda ante sacramentales confessiones excipiendas.

Da mihi, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam, ut sciam judicare populum tuum in justitia, et pauperes tuos in judicio. Fac me ita tractare Claves regni cœlorum, ut nulli aperiam cui claudendum sit, nulli claudam cui aperiendum sit. Sit intentio mea pura, zelus meus sincerus, charitas mea patiens, labor meus fructuosus. Sit in me lenitas

rda fide-Emitte s faciem

implorer

nction si

de con-

veur. les

ses péni-

le Veni

ites. ou

illustraa sapere, r Chris-

um rec-

Sanctum

tu prin-

convernine, ad

or meus

us districte l regulares confessionali 126 P

non remissa, asperitas non severa, pauperem non despiciam, diviti ne aduler. Fac me ad alliciendos peccatores suavem, ad interrogandos prudentem, ad instruendos peritum. Tribue, quæso, ad retrahendos a malo solertiam, ad confirmandos in bono sedulitatem, ad promovendos ad meliora industriam, in responsis maturitatem, in consiliis rectitudinem, in obscuris lumen, in amplexis sagacitatem, in arduis victoriam, inutilibus colloquiis ne detinear, pravis ne contaminer, alios salvem, meipsum non perdam. Amen.

### Urbis et Orbis. Decretum.

Ex Audientia SSmi die 27 martii 1854.—Ad preces humillimas Rmi Patris Jacobi Pignone del Carretto Clericorum Regularium Theatinorum Præpositi Generalis, SSmus Dnus Noster Pius PP. IX benigne inclinatus omnibus et singulis Confessariis in Universo Orbe Catholico existentibus supra-enunciatam Orationem, antequam ad sacramentales excipiendas Confessiones assideant, corde saltem contrito, et devote recitantibus, centum dierum Indulgentiam semel tantum in die acquirendam, clementer est elargitus Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum. F. Card. Asquinius, præfectus.

Loco † Sigilli .-- A. Columbo, secretarius.

10. Le confesseur, après avoir prié, entrera dans le confessionnal, et s'y tiendra assis dans une posture modeste, et dans un grand recueillement, se souvenant qu'il rendra compte au souverain juge des em non
iciendos
item, ad
ahendos
o seduliiam, in
nem, in

d preces -Carretto siti Gebenigne in Uninciatam piendas rito, et

n arduis

ravis ne

perdam.

gationis ctus.

entiam

nter est

valituro

dans le posture se souige des vivants et des morts de toutes les sentences qu'il y prononcera. Il aura le visage caché et un peu détourné, de manière que le pénitent ne puisse le regarder en face, et qu'il ne puisse lui-même regarder en face le pénitent, vers lequel il tiendra l'oreille penchée.

11. Le pénitent doit être à genoux, dans l'un des côtés du confessionnal, sans aucun carreau ni coussin, ayant le visage tourné vers le fond du confessionnal, s'inclinant humblement, ayant la tête nue, et les mains jointes; sans gants, sans manchon, sans épée, et s'il est ecclésiastique, sans surplis. Les femmes doivent s'y présenter avec un habillement simple et modeste; et, si elles ont un voile, le tenir abaissé.

12. Le pénitent, après avoir fait le signe de la croix, demandera la bénédiction au prêtre, en disant:

Benedic mihi, pater, quia peccavi: ou, en français, "Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché."

Si le pénitent ne disait pas ces paroles, le prêtre les lui ferait prononcer.

Alors le prêtre, tenant les mains jointes, dira:

Deus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut vere, integre
contrito corde confitearis omnia peccala tua; et forant de la main droite un signe de croix sur le pénitent, il ajoutera: In nomine Patris H, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

13. Puis il prêtera l'oreille pour écouter avec attention les péchés que lui déclarera le pénitent qui commencera par la confession générale Confiteor Deo omnipotenti, &c., jusqu'à ces paroles, mea culpa, exclusivement; ou, en français, "Je confesse à Dieu, &c.,"

128 · P

jusqu'à ces paroles, " par ma faute," aussi exclusivement. Le pénitent dira ensuite au confesseur combien il y a de temps qu'il ne s'est pas confessé, s'il a reçu l'absolution dans sa dernière confession, ou pour quelle raison elle lui a été refusée ou différée; et s'il a accompli, en tout ou en partie, la pénitence qui lui avait été imposée. Puis il fera une confession entière, claire et distincte de tous ses péchés.

14. Après que le pénitent aura expliqué, à sa manière, tous les péchés dont il se croira coupable, le confesseur pourra l'interroger, s'il le trouve à propos, pour suppléer à ce qui ne serait pas suffisant dans sa déclaration. Mais, avant cela, il doit lui laisser tout dire (à moins qu'il ne lui paraisse nécessaire de l'interroger sur le champ pour l'explication de quelques péchés), parceque l'exposition que le pénitent fait lui-même de ses péchés est ordinairement plus sincère et plus circonstanciée que lorsqu'il répond à des demandes.

15. Entre les questions qui sont à faire, les plus nécessaires sont : quel est l'état ou la profession du pénitent, s'il n'a rien oublié dans sa dernière confession, s'il s'est bien examiné et préparé pour celle qu'il prétend faire. Ce confesseur pourra aussi l'interroger sur les péchés qu'il a accusés sans en avoir assez expliqué l'espèce et le nombre, sur l'habitude du péché dans laquelle il aurait vécu, sur l'occasion prochaine où il pourrait être engagé, sur les restitutions ou satisfactions qu'il aurait à faire, et principalement sur les péchés qu'il pourrait avoir commis contre les obligations de son état.

exclusiveseur comessé, s'il a n, ou pour ée; et s'il ce qui lui confession

S.

ué, à sa coupable, ave à proisant dans aisser tout essaire de ation de le péniairement l'il répond

e, les plus dession du re confespour celle nussi l'ins en avoir l'habitude l'occasion es restituprincipacommis 16. La confession du pénitent et les interrogations du confesseur étant finies, le pénitent ajoutera, avec les marques et les sentiments d'une véritable contrition de ses péchés:

"Je m'accuse de plus, de bien d'autres péchés que je ne connais pas, et de ceux de toute ma vie; j'en demande pardon à Dieu, et à vous, mon père, la pénitence et l'absolution."

Puis le pénitent, frappant trois fois sa poitrine, achèvera le Confiteor, en disant: Mea culpa, mea culpa, fr.; ou, en français, "Par ma faute, par ma faute, &c.," jusqu'à la fin.

17. Le confesseur, après avoir fait les réflexions nécessaires sur la qualité et le nombre des péchés que le pénitent lui aura déclarés, l'excitera au repentir, l'exhortera à s'affermir de plus en plus dans la résolution de ne les plus commettre, lui en prescrira les moyens, comme d'éviter les occasions, de pratiquer les vertus contraires, d'avoir recours à la prière, &c. En un mot, il lui donnera tous les avis convenables, selon la connaissance qu'il aura de son état et de ses besoins spirituels; puis il lui imposera une pénitence salutaire, qu'il devra accepter.

18. Après cela, s'il juge à propos de lui donner l'absolution, il l'avertira de s'exciter de plus en plus à la douleur de ses péchés, de faire un acte de contrition, et de se mettre en esprit au pied de la croix du Sauveur, pour y être lavé par son précieux sang. Après quoi il dira:

19. Misereatur tui omnipotens, &c.

Puis ayant levé et étendu la main vors le pénitent, il dire :

Indulgentiam, absolutionem, &c.

Dominus noster Jesus Christus, &c. (1).

Si le pénitent est laïque, il omettra le mot suspensionis.

Enfin joignant les mains devant sa poitrine, il

Passio Domini Jesu Christi, &c.

- 20. Ensuite il renverra le pénitent, en lui disant : "Allez en paix, et priez Dieu pour moi"; ou bien, en latin : Vade in pace, et ora pro me.
- 21. Dans les confessions plus fréquentes et plus courtes, et surtout quand il y a un grand nombre de pénitents à entendre, le confesseur pourra omettre Miscreatur, &c., et Indulgentiam, &c.; et il suffira qu'il prononce la formule d'absolution Dominus noste: Jesus Christus, &c., comme ci-dessus, jusqu'à Passio Domini nostri, &c., exclusivement.
- 22. Si le pénitent était dans un pressant danger de mort, le confesseur, pour l'absoudre, se contenterait de dire: Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis, in nomine Patris H, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
- 23. Si le confesseur juge à propos de refuser ou de différer l'absolution au pénitent, il l'en avertira, et

<sup>(1)</sup> Voyes la formule de l'absolution tout au long, dans le "Compendium Ritualis romani ad usum diecessum provinciæ quebecensis": et remarquez bien que l'adverbe Deinde, qui précède les mois Ego ts absolvo, &c., n'est point en italique, et par conséquent ne doit pas être pris pour une rubrique, mais pour un mot qui fait partie de la forme de l'absolution, et que l'on doit prononcer comme les autres paroles dont elle est composée. C'est ce que nous attestent saint Charles Borromée, dans ses instructions sur le sacrement de pénitence, Catalan, dans son Commentaire sur le Rituel romain, Barufaldi, le Rituel de Québec, &c.

pénitent,

mot sus-

itrine, il

i disant : ou bien,

e et plus ombre de omettre ffira qu'il ste: Jesus io Domini

anger de tenterait eccatis, in Amen.

ser ou de ertira, et

Compendium
st remarquez
to, fc., n'est
une rubrique,
que l'on doit
C'est ce que
le sacrement
main, Baru-

lui donnera simplement une bénédiction. Mais, afin que ceux qui sont présents et autour du confessionnai ne s'aperçoivent pas de ce refus ou de ce délai de l'absolution, le confesseur récitera d'abord sur le pénitent, Misereatur tui omnipotens, &c.; puis, tenant la main droite étendue sur lui, il dira: Indulgentiam, absolutionem, &c., et il lui donnera la bénédiction, en disant:

Benedictio Dei omnipotentis, Patris H, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super te, et maneat semper. Amen.

Ensuite il avertira le pénitent qu'il lui a donné seulement la bénédiction et non l'absolution de ses péchés.

24. A l'égard des enfants qui ne sont point encore capables de recevoir l'absolution, le prêtre se contentera de leur donner, en peu de mots, quelques avis suivant leur portée, et de leur prescrire quelque pratique légère de pénitence. Ensuite, après leur avoir fait réciter un acte de contrition, il pourra leur donner la bénédiction comme ci-dessus, Benedictio Dei omnipotentis, &c.

En sortant du confessionnal, le prêtre se mettra à genoux, pour recommander à Dieu ses pénitents, le remercier des grâces qu'il a reçues dans l'exercice de son ministère, et lui demander pardon des fautes qu'il y a commises (1).

Cet ordre étant d'ailleurs conforme à celui du Rituel romain, dent it n'est

<sup>(1)</sup> Tel est l'ordre prescrit par le Rituel de Québec pour l'administration du sacrement de pénitence, et qui a toujours été observé dens le diocèse. C'est en tout point le même que celui que saint Charles Borromée a tracé dans es instructions aux confesseurs, instructions qui ont une si haute autorité

132 P

25. Le clergé doit, dans sa vie publique et privée, demeurer neutre dans les questions qui ne touchent

en rien aux principes religieux.

26. Il doit néanmoins instruire le peuple de ses obligations dans l'exercice de ses droits civils, politiques et religieux; car tous doivent savoir que, quand il s'agit du choix de représentants en parlement, de maires, d'officiers municipaux, de commissaires d'écoles, &c., ils doivent se prononcer en faveur de ceux qui, de bonne foi, sont jugés capables de défendre et de soutenir ces mêmes droits. Lettre circulaire des Pères du concile provincial du 4 juin 1854.

Pratiques de piété qu'un curé doit inspirer à ses paroissiens.

27. La principale obligation d'un curé, c'est de donner à ses paroissiens les sentiments d'une véritable et solide piété, les y maintenir et les y faire avancer toujours de plus en plus. Pour en venir à bout, il doit leur recommander en toute rencontre, d'une manière douce et forte tout ensemble, les pratiques suivantes:

I. La première, de prier Dieu à genoux, avec toute leur famille, matin et soir, sans y manquer; et, à la fin de leurs prières, de dire le chapelet de la sainte

que le développement, doit être considéré comme une ordonnance diocésaine, qui n'a pas été révoquée par le mandement du 10 septembre 1853, lequel ordonne l'usage du Rituel romain dans le diocèse. C'est aussi la volonté de l'Archevêque, que les confesseurs continuent d'observer cet ordre, et que l'on ne cesse pas de l'enseigner dans les séminaires, comme le prouve une réponse de Sa Grandeur, du 15 février 1854, au président d'une conférence ecclésiastique qui l'avait consulté sur cette question. Voyez la déclaration de Mgr. Turgeon, concernant les règles de discipline, &c, au mot Rituel, sous la lettre B.

et privée, touchent

e de ses
ils, polie, quand
ment, de
missaires
aveur de
ibles de
. Lettre
in 1854.

aroissiens.

t de donvéritable avancer bout, il e, d'une oratiques

vec toute ; et, à la la sainte

e diocésaine, 1853, lequel a volonté de , et que l'on prouve une e conférence déclaration mot Rituel, Famille, ou de la sainte Vierge, selon la louable coutume de ce diocèse.

II. D'assister les dimanches et fêtes au prône, avec un véritable désir d'en profiter; d'assister même, s'ils le peuvent, à l'instruction de la doctrine chrétienne, afin de pouvoir engager plus efficacement, par leur exemple, leurs enfants et leurs domestiques à s'y trouver, et à en profiter.

III. De fréquenter dignement les sacrements de pénitence et d'eucharistie, au moins une fois tous les mois.

IV. De tâcher de faire toutes leurs actions pour Dieu, en la présence de Dieu, et à dessein de lui plaire, en les unissant toutes aux saintes intentions que notre Seigneur a eues, en faisant les mêmes actions durant qu'il était sur la terre.

V. De penser chaque jour, le plus souvent qu'ils pourront, qu'il faut mourir ; qu'en mourant on n'emportera que le bien ou le mal qu'on aura fait en cette vie ; qu'après la mort, il y a un paradis et un enfer qui nous attend ; que Dieu nous donnera l'un ou l'autre, selon que nous l'aurons mérité.

VI. Si par malheur on tombe dans le péché mortel, par colère, par vengeance, par quelque excès de bouche, &c., s'en confesser, si on le peut, dès le lendemain ou dès le jour même, ou tout au plus tard le dimanche suivant. Cependant se réconcilier, et restituer le bien, le jour même qu'on l'aura pris, et demander à Dieu pardon de tout son cœur, par un acte de contrition, avant de se coucher.

VII. Recourir à Dieu dans toutes les tentations,

afflictions et adversités, avec une extrême confiance, et une entière résignation à sa sainte volonté.

VIII. Quand ils sont malades, demander de bonne heure les saints sacrements, sans attendre qu'ils soient en danger; afin qu'ils reçoivent plus de grâces, et qu'ils préviennent les accidents, qui pourraient être cause de leur éternelle damnation.

IX. D'avoir soin d'aller adorer quelquesois notre Seigneur Jésus-Christ au saint sacrement, durant la journée, ce qu'on doit surtout faire, quand, par quelque rencontre, on passe devant une église.

X. De tâcher d'avoir dans sa maison quelque bon livre, dont on fasse tous les jours quelque lecture dans la famille, et principalement les fêtes et les dimanches, qui sont toujours consacrés au service de notre Seigneur. Les livres que nous recommandons par dessus les autres, sont la Vie des saints, le Guide des pécheurs, de Grenade, Le Pédagogue chrétien, la Conduite de la confession et de la communion, par saint François de Sales, le petit livre Pensez-y bien, et un autre appelé Pensées chrétiennes: on doit avoir au moins quelqu'un de ces livres (1).

XI. Il faut éviter avec soin toutes les occasions prochaines de péché mortel, comme sont les mauvaises compagnies, les cabarets, les jeux défendus, les procès injustes, l'oisiveté, l'immodestie et l'irrévérence dans les églises.

XII. On doit bien se persuader que, comme le plus grand mal qui puisse arriver à un chrétien est d'of-

<sup>(1)</sup> Nous recommandons aussi tout particulièrement le livre intitulé "Instructions chrétiennes pour les jeunes gens", dont on vient de donner une édition neur ce diocèse.

onfiance, é.

de bonne ils soient grâces, et ient être

ois notre durant la r quelque

elque bon e lecture es et les ervice de mandons le Guide arétien, la par saint ien, et un avoir au

occasions les mauléfendus, t l'irrévé-

ne le plus est d'of-

ulé " Instrucr une édition senser Dieu mortellement en ce monde, et d'être éternellement danné dans l'autre; ainsi tout son bonheur et toute sa persection consistent à craindre Dieu et à le servir fidèlement. Instruction de Mgr. de Saint-Valier à son clergé, à la suite du syn. de 1694.

- 28. Les curés ne doivent laisser passer aucune fête ni aucun dimanche, sans annoncer la parole de Dieu, d'une manière claire, intelligible, mais en même temps très-courte; l'expérience nous apprenant que les longs sermons excitent plutôt à l'impatience qu'à la pratique des vertus. Syn. de 1700, art. 8.
- 29. Le mot de prône signifie une instruction familière, par laquelle le curé enseigne à ses paroissiens les vérités chrétiennes, qu'ils doivent savoir, les excite à la pratique des vertus propres de feur état, et les reprend des fautes qu'ils commettent plus ordinairement.
- 30. On doit faire le prône, autant que possible, tous les dimanches de l'année, et on doit le faire immédiatement après l'Evangile, parce qu'on y en donne l'explication, ainsi que celle des mystères de la religion.
- 31. Le saint concile de Trente impose une obligation étroite à tous les curés, de faire le prêne tous les dimanches et fêtes de l'année, d'une manière familière, et qui puisse être utile à leurs paroissiens. Ils no doivent pas s'en dispenser par le peu de temps qui leur resterait pour faire l'office; mais dans ce cas, ils pourront faire l'instruction plus courte qu'ils n'ont centume de la faire.

Les curés n'y manqueront jamais, et choisiront pour cela des sujets proportionnés au besoin de leurs peuples.

L'obligation d'annoncer les vérités de l'Evangile est si étroite pour les curés et pasteurs chargés de la conduite des âmes, qu'on peut les assurer ici qu'ils sont obligés d'instruire sous peine de péché mortel. cette matière étant de la dernière conséquence. Si un curé mérite d'être condamné de Dieu, pour avoir laissé mourir quelqu'un de ses paroissiens sans sacrements, il le doit être encore davantage pour n'avoir pas eu soin de les instruire, parceque beaucoup plus de personnes sont damnées faute d'instruction, que faute de sacrements. C'est ainsi que les saints Pères et les conciles l'ont décidé... Le concile de Trente, sess. 5, ch. 2, s'explique en ces termes : Ubi ab Episcopo moniti trium mensium spatio muneri suo defuerint, per censuras ecclesiasticas, seu alias, ad ipsius Episcopi arbitrium, cogantur. Si les curés qui seront avertis de ce devoir important par leur Evêque, demeurent l'espace de trois mois sans satisfaire à cette obligation. ils doivent y être contraints par les censures ecclésiastiques, ou par les autres voies que l'Evêque voudra prendre. Cette manière précise dont le concile de Trente s'explique, doit faire connaître à tous les pasteurs que cette obligation leur est indispensable; qu'elle est la principale de toutes leurs fonctions; que le curé qui ne voudrait pas y satisfaire, ne mériterait pas de recevoir l'absolution; et que le confesseur à qui il s'adresserait, serait obligé de la lui refuser.

hoisiront de leurs

Evangile gés de la ci qu'ils mortel. nce. Si our avoir ns sacrer n'avoir oup plus ion, que its Pères ncile de s: Ubi ab defuerint. Episcopi vertis de rent l'esligation. cclésiase voudra ncile de les pasensable ; actions: ne mériconfes-

e la lui

32. Un pasteur ne peut pas se dispenser d'un devoir si nécessaire, sous prétexte de la longueur des offices, de ses grandes occupations, du dégoût même que ses paroissiens pourraient avoir de la parole de Dieu . . . Il doit cependant faire en sorte que ses instructions soient courtes, fortes, propres à instruire, et capables de vaincre le dégoût et l'impatience. Rit. de Québec, du sacrifice de la messe.

33. Les curés et missionnaires avertiront les peuples qu'on regardera comme gens de mauvais exemple, ceux que l'on saura être sortis de la messe paroissiale pendant le prône et l'exhortation (1). Ils auront soin de ne pas faire durer l'exhortation plus d'une demi-heure, surtout dans les grands froids (2). Mand. du 16 février 1691.

(2) Même injonction dans les statuts synodaux de 1700, art. 8, où l'on recommande aussi que la prédication soit courte.

<sup>(1)</sup> Même disposition dans l'ordonnance du 22 décembre 1697, qui autorise à refuser la communion à ces pécheurs, lorsqu'ils auront été avertis plusieurs fois, sans se corriger. Le même ordre est réitéré par les statuts synodaux de 1698, art. 16.

- 1. Registres. Obligation des ourés de tenir des registres exacts de baptêmes, dec.
- 2. Les curés doivent en envoyer le double au Greffe.
- 3. Ordonnance de Louis XV, concernant les dits registres, en force dans la prov
- 4. Réliques. Défense à con ser sans la permission de l'Evêque.
- 5. Résidence. Injonction aux ourés de résider, et de ne pas s'absenter sans une nécessité vérétable.
- 6. Retraite. Pressante exhortation aux curés et missionnaires de faire une retraite tous les ans.
- 7. Rituel. Promulgation du "Compendium du Rituel romain à l'usage des diocèses de la province de Québec."
- 8. Règles de discipline et usages louables prescrits par l'ancien Rituel de Québec, maintenus en tout ce qui n'est pas opposé au Rituel romain.
- 1. Les curés et missionnaires auront soin d'avoir des registres exacts de baptêmes, mariages et sépultures, une feuille des fêtes commandées, une des cas réservés au Pape et à l'Evêque, une des cas où il faut refuser l'absolution, et une des pratiques de piété à conseiller aux familles de leurs paroisses (1).
- 2. Son Excellence le général Haldimand ayant remis en force l'ancien usage, qui obligeait les curés d'envoyer chaque année au Greffe de la province les registres de baptêmes, mariages et sépultures des paroisses qu'ils desservaient, et ayant prié Mgr. Briand

<sup>(1)</sup> Toutes ces feuilles se trouvaient dans le corps du Rituel de Québec, ce qui dispensait les curés de les avoir séparées. Aujourd'hui, la première se trouve dans l'Appendice du Rituel romain à l'usage de la province; la troisième est inutile, maintenant que tous les curés ont de bons cours de théologie; on touvera la seconde et la quatrième dans ce recueil, sous les lettres respectives C et P.

ea registres r.

ls registres,

mission de

ct de ne pas

issionnaires

du Rituel Québec." par l'ancien t pas opposé

n d'avoir et sépulle des cas où il faut e piété à ).

nd ayant les curés province ltures des gr. Briand

el de Québec, , la première province; la ons cours de neil, sous les de donner les ordres nécessaires, pour que ces registres fussent envoyés régulièrement au secrétariat de la province, suivant l'ancienne loi, Mgr. Briand, après avoir donné un extrait de la lettre du gouverneur, rendit l'erdonnance suivante, dans une circulaire à son clergé:

Cette "ancienne loi" est la déclaration du roi de France de 1736, en conséquence de laquelle nous vous ordonnons d'envoyer chaque année, au Greffe de votre district, ou (pour le district de Québec) au secrétariat de la province, le double du registre des baptêmes, mariages et enterrements de votre paroisse, à commencer, au plus tard, six semaines après l'expiration de l'année 1784, et de continuer ainsi régulièrement chaque année. Circulaire de Mgr. Briand au clergé, 27 novembre 1784.

3. Un autre objet important de cette lettre, c'est de vous avertir que l'ordonnance de Louis XV, du 9 avril 1736, concernant les registres des baptêmes, &c., subsiste, en cette province, dans toute sa force, depuis la promulgation de l'acte de Québec, du 8 décembre 1774,

Nous croyons devoir vous rappeler ici les principales dispositions qui vous regardent dans cette ordonnance, et qui peuvent n'être pas connues de tous, vû qu'elle a cessé d'être en vigueur dans le civil, pendant bien des années, entre la conquête et l'époque du Bill de Québec.

Art. I. "Dans chaque paroisse il y aura deux "registres, qui seront réputés tous deux authentiques "et feront également foi en justice, pour y inscrire

"les baptêmes, mariages et sépultures, et seront "les dits deux registres fournis aux dépens de la "fabrique, un mois avant le commencement de "chaque année."

Art. II. "Les deux registres seront cotés par pre-"mier et dernier, et paraphés par chaque feuillet: le "tout sans frais par..." (ici c'est le juge du district).

Art. III. "Tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures seront inscrits sur chacun des dits deux registres, de suite et sans aucun blanc, et seront les dits actes signés sur les deux registres, par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils seront faits."

Art. XVII. " Dans six semaines au plus tard, après " l'expiration de chaque année, les curés seront tenus " de porter, ou d'envoyer sûrement, un des dits deux " registres au Greffe " (de leur district).

Art. XVIII. "Lors de l'apport des registres au "Greffe, le Greffier donnera ou enverra une décharge "aux curés."

Art. XXXIX. "En cas de contravention aux disposi"tions de notre présente déclaration, qui concerne
"la forme des registres, et celle des actes qui y seront
"contenus, la remise des dits registres à ceux qui
"doivent en être chargés, et l'apport qui doit en être
fait au Greffe, voulons que les curés soient condamnés à dix livres d'aumônes, applicables à telles
"œuvres pies que les juges trouveront à propos, et à
"tels dépens, dommages et intérêts qu'il appartien"dra; au paiement desquels, ensemble de la dite

et seront ens de la ement de

s par preuillet : le juge du

ariages et dits deux seront les par ceux aps qu'ils

ard, après ont tenus dits deux

istres au décharge

disposiconcerne y seront ceux qui t en être ent cons à telles pos, et à opartienla dite " aumône, ils pourront être contraints par la saisie " de leur temporel (1)."

Voilà, Monsieur, ce qui doit désormais servir de loi dans tout le diocèse. Circulaire de Mgr. Desglis à MM. les curés, 12 avril 1785.

4. Défense d'exposer des reliques sur les autels, et même dans les oratoires particuliers, sans les avoir auparavant présentées à l'Evêque, et sans qu'il en ait donné son approbation et sa permission. Synode de 1698, art. 18.

5. Pour prévenir les inconvénients qui pourraient arriver de l'absence des missionnaires de leurs paroisses, nous les exhortons à être fidèles à y résider, et à n'en point sortir sans une nécessité véritable, non-seulement à cause des accidents qui pourraient y arriver, mais encore à cause des grands biens dont ils priveraient leurs paroissiens par leur absence (2). Synode de 1700, art. 19.

(1) Voyez sous le titre "Notes diverses" l'article Registres, qui est le complément des ordonnances ci-dessus; et de plus, dans l'Appendice du Rituel, page 124 et suivantes, les formules des actes de baptêmes, mariages et sépultures, avec les explications qui y ont rapport.

De droit commun, un ouré, même en laissant un prêtre à sa place, ne peut s'absenter durant une semaine, sans la permission de l'Evêque ou de son

page 124 et suivantes, les formules des actes de Daptemes, mariages et sépultures, avec les explications qui y ont rapport.

(2) Voyez le décret du second concile provincial sur la résidence des curés, ch. De Parochis, art. 5. Dans ce décret, notre concile rappelle aux curés leur obligation de résider perpétuellement et personnellement, perpetue et personaliter, dans leurs paroisses. Cette obligation, selon l'enseignement commun des théologiens, est tout à la fois de droit ecclésiastique, de droit naturel et de droit divin, et par conséquent très-grave de sa nature. Un curé ne peut donc en conscience s'absenter de sa paroisse, que pour une raison légitime. Selon la règle générale, in e peut le faire, sans laisser un substitut chargé de prendre soin de sa paroisse en son absence : mais notre concile, considérant d'un côté l'impossibilité où sont les curés de cette province d'avoir des prêtres pour les remplacer, et de l'autre la nécessité pour eux de s'absenter quelquefois, se contente de leur enjoindre de pourvoir à ce que leurs paroisses ne souffrent aucun dommage de leur absence. C'est ce qu'ils doivent faire aussi toutes les fois qu'ils sont obligés de s'absenter, même pour peu de jours, en donnant avis de leur absence, et en indiquant à leurs paroissiens les curés voisins auxquels ils doivent avoir recours en cas de beroin.

6. Nous conjurons les curés et missionnaires de se rendre très-fidèles à faire chaque année une retraire, pour se renouveler dans l'esprit ecclésiastique, et se mettre en état de mieux faire leurs fonctions. Syn. de 1700, art. 9.

grand vicaire : c'est ce que la Congrégation du concile a déclaré plus d'une fois. Mais notre concile ne leur impose l'obligation de demander cette permission, que dans le cas où un dimanche se trouve compris dans les jours de leur absence : et alors il veut que, si la nécessité les force de partir sens cette permission, ils ne maaquent pas d'en donner avis à l'Evêque, ou à son grand vicaire, dès le moment de leur départ.

Il faut bien se persuader que ce ne sont pas ici de simples conselle, mais des règles de conduite, et des règles d'une grande importance. D'après ces règles, in curé manque donc à son devoir, toutes les fois qu'il s'absente de sa paroisse, même pour peu de temps, sans raison.

Les curés qui ont des vicaires n'ont pas plus de droit de s'absenter que les autres ; car leur résidence doit être personnelle, personaliter resadeat. Le curé qui a un vicaire n'est aultement déchargé du soin de sa paroisse; il est toujours pasteur, toujours obligé de remplir les devoirs que ce titre lui impose, et par conséquent tenu de résider, comme celui qui est anns vicaire. Le seul avantage qu'il a, à cet égard, sur celui qui n'a pas de vicaire, c'est que, lorsqu'il a des raisons de s'absenter, il n'est pas obligé d'appeler un prêtre pour le remplacer ou de renvoyer ses paroissiens à ses voisins, pour les cas pressés qui peuvent se présenter en son absence. Tout œci est encore appuyé sur les décisions de la Congrégation du concile, qu'on trouvera dans le 3e appendice de ce livre.

Le prêtre qui a charge d'âmes ne peut donc en bonne conscience s'absenter et voyager dans le seul but de se promener, de s'amuser, de satisfaire sa curiosité. Un tel motif ne saurait être pris pour une raison légitime, causa Légitime, qui peut dispenser de l'obligation de résider, même pour peu de lours.

Mais l'obéissance, la charité, la nécessité, ses propres besoins et ceux de ses paroissiens lui fournissent souvent des causes qui non-seulement lui permettent de s'absenter, mais encore l'y engagent, et lui en font un devoir.

Il est bon et conforme à l'esprit de l'Eglise qu'un curé voie souvent ses voisins : il a besoin de cela, surtout lorsqu'il est jeune, pour s'entretenir dans l'esprit de son état; la charité qui doit règner entre les curés, leur fait un devoir de se visiter et de s'entr'aider : un curé ne doit donc pas se faire un scrupule de s'absenter toutes les deux ou trois semaines, et même, en certaines circonstances, toutes les semaines, après avoir prévenu de son absence, l'espace d'un jour, pour aller voir un confrère ; et quelquefois plusieurs jours de suite, dans le but de l'aider dans un concours de dévotion. Mais dans le cas d'une simple visite, il devra toujours se faire un devoir de revenir coucher à son presbytère : et quand il s'agit d'aller aider ses voisins, dans les concours, on doit prendre garde de ne pas laiser plusieurs paroisses de suite sans prêtres, de peur que les enfants en danger ne soient exposés à périr sans baptême, et les personnes atteintes de maladies violentes, à mourir sans sacrements.

ires de se retraire, que, et se ns. Syn.

aré plus d'une mander cette na les jours de rtir sans cette 1 à son grand

conseils, mais D'après ces s'absents de

senter que les
resuleat. Le
resuleat. Le
les lui impose,
aire. Le seui
lest que, lorsun prêtre pour
les cas pressés
e sippuyé sur
les le 3e appen-

nce s'absenter satisfaire sa égitime, causa pour peu de

et ceux de seulement lui l en font un

e souvent ses ntretenir dans nter fait un s se faire un tême, en cerson absence, fois plusieurs votion. Mais oir de revenir voisins, dans paroisses de goosós à périr es, à mourir 7. Nous avons réglé, statué et ordonné, réglons, statuons et ordonnons ce qui suit :

I. Le "Compendium du Rituel romain à l'usage des diocèses de la province de Québec "est promulgué de ce jour (10 septembre 1853);

II. A dater du 1er janvier mil huit cent cinquantequatre, ce Rituel sera le seul dont on devra faire usage;

III. L'on commencera, à la même époque, à se conformer aussi, pour les prônes et les annonces qu'on doit y faire, à ce qui est prescrit dans la seconde partie du second appendice au dit Compendium, lequel est pareillement publié de ce jour. Mand. pour la publication du Compendium du Rituel romain, &c., 10'septembre 1853.

8. En rendant l'usage du Rituel romain obligatoire dans ce diocèse, je n'ai pas eu l'idée d'abroger les règles de discipline, et les usages louables qui sont prescrits par l'ancien Rituel de Québec; je désire au contraire que ces règles et ces usages soient observés dans tout ce qui n'est pas opposé au Rituel romain. Circulaire au clergé, du 8 décombre 1853.

- 1. Sépultures. Levés des corps à une petite distance. 2. Défense d'exposer les corps des laïques; 3.—de les porter à l'église dans les temps de peste. 4. Place où l'on doit mettre les corps des laïques et des ecclésiastiques dans l'église. 5. Jours où l'on ne pourra chanter de services. 6. Défense de laisser les corps des défunts dans les églises durant les offices de paroisse; 7.—d'enterrer, avant que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis le décès.
- 8, 9 et 10. Servantes. Age et qualités des personnes du sexe que les ecclésiastiques peuvent garder dans leurs maisons.
- Sociétés secrètes. Ceux qui en font partie, indignes d'absolution.
   Sociétés où la parole d'honneur est substituée au serment.
   Injonction de lire et d'expliquer au peuple le XIVe décret du premier concile provincial concernant les sociétés secrètes.
- 14. Service divin. Obligation particulière des curés à ce sujet.
- 1. Nous voulons que l'usage pratiqué dans les trois villes de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, le soit aussi dans les paroisses des campagnes, où les curés auront soin de marquer une ou deux maisons, à une distance raisonnable de l'église paroissiale, où les habitants seront obligés de porter les corps morts. Mand. de Mgr. de Saint-Valier, du 13 mai 1724.
- 2. Comme il n'y a que les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses, dont les corps puissent paraître découverts, après leur mort, nous défendons expressément aux curés de laisser paraître ceux des laïques, en tel état, encore moins de les laisser porter ainsi au milieu des rues, sans une permission expresse de nous.

oe. 2. Déles porter d ou l'on doit tiques dans de services. s les églises , avant que décès.

nes du sexe s maisons. anes d'absot aubatituée pliquer au vincial con-

ourés à ce

s les trois ivières, le es, où les maisons, ssiale, où ps morts. 24.

ques, les puissent léfendons ceux des ser porter ermission

3. Dans les temps de peste et de contagion, on n'apportera pas les corps des défunts dans l'église; mais on les mettra tout d'un coup dans le cimetière qui sera destiné pour enterrer les corps de ceux qui sont morts de maladies contagieuses.

4. Lorsque les corps seront arrivés à l'église, on mettra ceux des laïques dans la nef, et ceux des

ecclésiastiques dans le chœur.

5. On ne pourra point dire, aux jours de dimanches et de sètes, la messe solennelle des morts, si le corps n'est présent. S'il n'y en a qu'une, on la célèbrera toujours du dimanche, ou de la fête, et l'on remettra celle des morts à un autre jour (1).

6. On n'exposera pas dans l'église, les jours de dimanches et de fêtes, les corps des défunts, pendant

le messe de paroisse, ni pendant les vêpres.

7. Les curés prendront soin de laisser passer toujours vingt-quatre heures, entre le décès et la sépulture des défunts, surtout lorsque la mort aura été subite. S'ils étaient morts d'une iongue maladie, qui ne laissat pas lieu de douter, et qu'on eût des raisons importantes pour presser l'enterrement, il suffira pour lors de laisser passer douze heures entre leur décès et leur sépulture. Rituel de Québec, des sépultures.

8. Nous défendons à tous prêtres d'avoir des femmes dans leurs maisons, à moins qu'elles ne soient leurs proches parentes, et hors de tout soupçon. Mand. de Mgr. Dosquet, du 24 février 1735.

<sup>(1)</sup> Pour les jours où l'on peut chanter des services corpore præsente, et des services anniversaires, voyes l'Appendice du Rituel, p. XXXVI, et le tableau synoptique ci-après, n. ultimo.

- 9. Nous ordonnons, et même sous peine de suspense, d'observer l'ordonnance de Mgr. Dosquet, qui défend d'avoir des servantes, si elles n'ont pas l'âge prescrit par les canons. Mand. de Mgr. de Pontbriand pour le jubilé (1), 22 novembrs 1751.
- 10. Pastorale de Mgr. Panet au clergé, concernant la modestie de l'ameublement et de l'habit des ecclésiastiques, et plus spécialement l'âge et les qualités des personnes du sexe qu'ils peuvent garder dans leurs maisons.

Nous ne doutons pas, N. T. C. F., du zèle avec lequel vous travaillez à engager les fidèles confiés à vos soins, à profiter des grâces précieuses qui leur sont offertes dans le jubilé que nous allons commencer. Nous sommes persuadé que vous exciterez les pécheurs à laisser la voie de l'iniquité, que vous engagerez les justes à avancer dans celle de la perfection, et qu'enfin vous animerez les tièdes à sortir de l'assoupissement où ils vivent par rapport à leur salut.

Mais si vous voulez que ceux auprès desquels vous allez déployer votre sollicitude et votre charité, profitent de vos instructions, qu'il nous soit permis de vous dire, dans les sentiments de l'affection que nous

<sup>(1)</sup> Dans les avis donnés aux confesseurs du diocèse, le 23 novembre 1751, on trouve, vers la fin, la rénovation de cette défense en ces termes : "Nous vous ordonnons, et même sous peine de suspense, d'observer l'ordonnance de Mgr. Dosquet, qui défend d'avoir des servantes, si elles n'ont pas l'âge prescrit par les canons." Le mandement du ler novembre 1767, en renouvelant la même défense, ajoute : "Yous savez que toutes les raisons qu'on apporte pour s'en dispenser, n'ont paru à toute l'antiquité que des prétextes frivoles, et insuffisants pour excuser devant Dieu. Yous ne les regarderez pas d'un autre œil, lorsqu'il s'agira de paraître devant lui, et de lui rendre vos comptes."

ne de sussquet, qui pas l'âge Pontbriand

cernant la s ecclésiasles qualités r dans leurs

zèle avec confiés à s qui leur commenciterez les que vous elle de la s tièdes à rapport à

quels vous narité, propermis de n que nous

novembre 1751, rmes: "Nous or l'ordonnance as l'áge prescrit en renouvelant e qu'on apporte textes frivoles, regarderez pas lui rendre vos vous portons en N. S. J. C., que vous devez être vousmêmes, dans vos paroles et votre conduite, l'exemple et la bonne odeur des vertus que vous prêcherez, vous appliquant à réformer en vous tout ce qui pourrait leur en éleigner la pratique: Forma facti gregis ex animo. I. Pier., V, 3.

Comment, en effet, pourriez-vous leur inspirer le mépris des richesses, l'éloignement des plaisirs et des modes du siècle, si vous paraissiez imiter ceux qui en sont les amateurs; et si vous négligiez de suivre les règles que l'Eglise, dans sa sagesse, prescrit aux ecclésiastiques, par rapport à l'ameublement et aux habits?... par rapport à l'ameublement, d'où elle veut qu'on éloigne le luxe et la somptuosité;... par rapport aux habits, qu'elle ordonne de porter d'une couleur uniforme (que personne n'ignore être la noire, à l'exclusion de toute autre), et dans la forme desquels elle prescrit de retrancher tout ce qui ressent les modes suivies dans ceux des laïques.

On ne doit pas regarder la pratique de ces règles comme de peu d'importance. Car, si l'on réfléchit sérieusement sur la comparaison que l'on fait ordinairement entre les ecclésiastiques qui les respectent et les suivent, et ceux qui y paraissent indifférents, ou les négligent, on aura lieu d'observer que quelquefois il ne faut que cela pour prévenir les fidèles contre leur pasteur, pour diminuer considérablement, et quelquefois même leur faire perdre la confiance qu'ils avaient en eux.

Mais ce qui produirait infailliblement un effet si funeste, et ne manquerait pas aussi d'attirer, de la

part de nos frères séparés, les remarques et les satires les plus mordantes sur le clergé, ce serait de voir les ecclésiastiques s'écarter des ordonnances portées dans tous les temps, au sujet de l'âge des personnes du sexe, que l'on admet dans les presbytères. Vous n'ignorez pas, N. T. C. F., et un grand nombre de laïques ne l'ignorent pas non plus, que l'Eglise a toujours défendu aux ecclésiastiques, et même sous les peines les plus sévères, d'avoir des servantes qui n'ont pas l'âge prescrit par les canons.

L'ordonnance de Monseigneur Dosquet, du 14 février 1735, rendue pour le diocèse à ce sujet, à la suite du règlement de Mgr. de Saint-Valier, du 8 octobre 1700, a été renouvelée par tous ses successeurs, jusqu'à nous, qui nous sommes fait un devoir de la citer en substance, dans notre mandement du 12 du courant.

C'est aussi pour qu'un point de discipline si important ne fût ignoré d'aucun ecclésiastique employé au service de ce diocèse, que Mgr. Plessis, en donnant par écrit des instructions à tous ceux d'entr'eux qu'il envoyait au loin exercer le saint ministère, y en insérait une particulière et relative à ce point de discipline, que nous jugeons à propos de rapporter ici textuellement, parcequ'elle renferme tout ce qu'on peut désirer de plus précis à cet égard:

"Severissime prohibitum est sacerdotibus, vel clericis in sacris ordinibus constitutis, ne in domibus suis manere permittant, vel retineant mulieres quadraginta annis juniores, nisi sint eorum affines, vel

cognatæ in primo vel secundo gradu (1), et optimæ famæ."

Comment pourrait-on regarder ceux qui ne se conformeraient pas à ce qui a été si sagement prescrit de ce diocèse, depuis son établissement, sinon comme coupables de faute griève, et d'une désobéissance ouverte aux saintes règles de l'Eglise?

Comment aussi pourraient-ils eux-mêmes justifier une pareille contravention, si ce n'est par des raisons qui, dans tous les temps, n'ont paru au jugement de personnes éclairées, que des prétextes frivoles, et toujours insuffisants pour excuser devant Dieu?

On ne devrait donc pas être surpris que les supérieurs ecclésiastiques, chargés par état de veiller au maintien des règles de discipline, si sages et si avantageuses au bien de la religion, se montrassent sévères à l'égard de ceux qui, après leurs avis charitables, ne se feraient aucun scrupule de s'en écarter.

Voilà, N. T. C. F., en peu de mots, ce que notre conscience nous fait un devoir impérieux de vous représenter, et nous demeurons dans l'entière confiance que chacun de vous se fera aussi un devoir de s'y conformer. 24 mai 1830.

11. Tous ceux qui appartiennent à des sociétés dans lesquelles on s'engage au secret, sous serment, ne peuvent être absous, conformément au XIVe décret du premier concile provincial (2).

(2) Voyez ci dessus le IXe cas reservé au Pape, qui n'est autre que l'excommunication portée contre ceux qui font partic de ces sociétés secrètes.

njet, à la ier, du 8 ccesseurs, voir de la du 12 du

es satires

e voir les

tées dans

nnes du

s. Vous

nombre

l'Eglise

et même

servantes

du 14

ne si ime employé
s, en dond'entr'eux
ministère,
e point de
rapporter
t ce qu'on

s, vel cledomibus ieres quaffines, vel

<sup>(1)</sup> Depuis le premier concile provincial, il n'est plus permis aux ecclésiastiques de garder chez eux d'autres parentes que leurs mères, leurs sœurs et leurs tantes, à moins qu'elles n'aient l'âge voulu. Voyez le décret De (2) Vezer de le concept de le c

12. Quand, dans certaines sociétés, la parole d'honneur est substituée au serment, ces sociétés doivent être communément considérées comme secrètes, et ceux qui en font partie doivent être refusés aux sacrements, à moins qu'ils ne promettent d'en sortir au plus tôt.

13. Le décret ci-dessus mentionné sera publié et expliqué tous les ans au peuple, afin de lui faire connaître le danger des sociétés secrètes (1). On lui fera connaître que les souverains pontifes ont fulminé contre elles une excommunication majeure, dont l'absolution est réservée au saint Siège. Lettre des Pères du second concile provincial du 3 juin 1854.

14. Nous obligeons très-étroitement les curés, à faire avec toute la décence possible le service divin, à veiller à ce que le vin destiné pour les messes ne se gâte point, et ne soit point mêlé d'eau (2). Synode de 1700, art. 22.

(1) Cela doit s'entendre des lieux cû le danger existe, c'est-à-dire où ces sociétés sont connues et peuvent s'introduire.

(2) Il est évident que l'attention commandée ici aux curés, par rapport au vin destiné au saint sacrifice, ne les oblige pas seulement à veiller à ce qu'il ne se gâte pas, après qu'ils l'ont acheté; mais encore à ce que celui qu'ils achètent pour cette fin soit pur et saus mélange.

Voici une circulaire que le souverain pontife Pie IX a fait adresser sur ce sujet aux Evêques de la province, avec un extrait de la lettre écrite par l'Administrateur au clergé de l'archidiocèse, en conséquence de cette circulaire, et pour lui en faire part :

#### ILLUSTRISSIMB, AC REVERENDISSIME DOMINE.

- "Ex novis humani ingenii inventis, quibus ætas hæc nostra ceteris
  "antecellit, etsi commoda plus quam mediocria percipiantur, sorum mana
- "occasione abusus non pauci, iique in rebus gravissimis occurrere deprehen"duntur. Cum igitur ex chimicæ progressibus eo ventum sit, ut multa in
  "naturæ similitudinem componantur aut conficiantur, contingit frequentissime,

a parole sociétés mme see refusés tent d'en

a publié
lui faire
. On lui
ont fulmajeure,
e. Lettre
n 1854.
curés, à
ce divin,
ses ne se

Synode de

à-dire où ces

, par rapport veiller à ce ce que celui

t adresser sur tre écrite par tte circulaire,

costra ceteris
corum tamen
cre deprehen, ut multa in
requentissime,

- Te Deum: occasions où les ourés sont autorisés à le chanter.
   Tempérance. Il faut encourager la Société de la Crois.
   Ce que l'on doit penser des auberges mal régléss. 4. Per-
- sonnes qu'on doit regarder comme indignes d'absolution.

  5. Tanif
- 1. Nous permettons volontiers à MM. les curés de chanter, quand ils le jugeront convenable, le Te Deum, à l'occasion de la pieuse cérémonie de la première communion, ainsi qu'à la fin de la neuvaine de saint François-Xavier, d'une retraite donnée à leurs paroissiens, et de l'exposition du saint sacrement pour les quarante heures. Mand. du 12 mai 1830.
- 2. On encouragera partout la Société de la Croix, comme un moyen efficace de aétruire l'ivrognerie.

"ut in regionibus præsertim uvarum penuria laborantibus vina quædam
"fabricentur, que musto ex uvis expresso minime constant. Hino vero plures
per Ecclesiam Antiaties talia recenter edere decreta debuerunt, quibus vini
"artefacti usus prohiberetur omnino ab altaris ministerio, quo videlicet Divini
"Sacrificii securitati, ut par erat, consuleretur. Quam quidem in rem sicut
in ipsa Urbe Eminentissimus Sanctitatis Sus Vicarius quædam adeignavit
"loca, ubi vinum de vite tanquam tale recognitum ab Ecclesiarum Rectoribus
allisque Sacerdotibus emi posset, ita allis in locis ea Episcopi in eumdem
finem statuserunt quæ pro sui prudentia expedire judicarunt. Porro vel in
ipsa America res tvnti momenti Episcoporum vigilantiam non effigit, ideoque
notum est Sacræ huic Congregationi Decreta quædam in Provincialibus
"Conciliis fuisse condita ut caveretur ne quis vinum artefactum in Missæ
Sacrificio adhiberet. Quandoquidem vero hisce non obstantibus nuper
"Sanctissimo Domino Nostro petitæ fuerint sanationes super obligationibus
missarum in quibus bona fide vinum arte confectum fuerat adhibitum, ideirco
"comperuit Sanctitas Sua Antistitum curas aut Decreta finem intentum hand
plene atque ubique locorum fuisse consecuta.

"Que ceum ita sint, jussit Beatissimus Pater, vigilantia omnium ac singulorum
"Antistitum et Vicariorum Apostolicorum a S. Congregatione christiano nomini
"propagando præposita dependentium (præsertim illorum in quibus vites vel
"parum vei nullo modo coluntur), suo nomine excitaretur ad eas edendas præser
"criptiones vel cautiones Sacerdotibus præseribendas, quibus omne nullitate
"privalentia" preservies de la serificio Altaris, quod supremus est religionis actus, penitus

" Quod quidem dum ad mentem Sanctissimi D. N. Amplitudini tuæ signifi-

3. On doit considérer les auberges mal réglées, comme le plus grand obstacle au maintien de la tempérance.

4. Il faut regarder comme indignes de l'absolution:
10. les personnes qui s'enivrent presque chaque fois qu'elles vont à l'auberge; 20. les cabaretiers, marchands et autres qui, contre les lois civiles et la défense de l'Eglise, débitent des liqueurs enivrantes, au grand préjudice des mœurs publiques et au grand scandale du peuple; 30. les citoyens qui, par leurs suffrages, contribuent efficacement à faire accorder des licences d'auberge à des personnes qu'ils savent entretenir de grands désordres dans leurs maisons, comme de vendre les dimanches et fêtes, de souffrir des excès de boissons, des jeux défendus, des jurements et autres choses scandaleuses; 40. les officiers publics qui accordent des licences d'auberge à des

<sup>&</sup>quot; care non prætermitto, Deum precor ut Te diu sospitem servet incolumemque.
" Datum Romæ ex Aedibus S. Congregationia de Propaganda Fide die 10
" Martii 1861.

<sup>&</sup>quot;Amplicutinis Tuæ,
"Uti frater addictissimus,
"AL. U. BARNABO, Praef..

<sup>&</sup>quot;D. P. D. Archiepiscopo Quebecensi.

<sup>&</sup>quot; Caj. Archpus Thebar. a Secretis."

<sup>&</sup>quot;Pour me conformer aux intentions de Sa Sainteté, je m'empresse de vous informer que vous trouverez chez MM. J. T. Brousseau, J. & O. Crémazie, T. H. Hardy, et C. P. Pelletier, du vin dont la pureté est suffisamment garantie. U'est donc ches l'un de ces marchands que vous devrez prendre à l'avenir votre vin de messe, tant que vous n'en connaîtrez pas d'autres qui puissent donner les mêmes séretés.

<sup>&</sup>quot;Lorsque vous ferez acheter du vin pour la messe, chez l'un de ces messieurs,
"il ne faudra pas oublier de l'en prévenir, afin qu'il vous envoie du vin garanti,
"qu'il tient en réserve pour cette fin. Il sera bon aussi que vous preniez la
"précaution d'exiger de ceux que vous chargerez d'acheter, ou de vous apporter
"ce vin, qu'ils vous présentent le compte ou le reçu du marchand afin de

<sup>&</sup>quot; vons assurer par là que le dit vin est bien tel que vous l'avez demandé.

"Gardez dans les archives de votre paroisse, pour mémoire, la lettre du 
"cardinal préfet de la sacrée Congrégation de la Propagande." (Circulaire du 31 
mai 1861).

l réglées, en de la

solution:
aque fois
ers, marles et la
vivrantes,
au grand
par leurs
accorder
ls savent
maisons,
e souffrir
des juresofficiers
ge à des

columemque. Fide die 10

r. a Secretis."

Praef ..

resse de vous
O. Crémazie,
suffisamment
rez prendre à
d'autres qui

es messieurs, lu vin garanti, is preniez la vous apporter and afin de emandé. la lettre du irculaire du 31 hommes qu'ils savent, ou qu'ils devraient savoir n'être pas qualifiés pour cela par la loi; 50. les personnes qui passent une partie des jours consacrés à Dieu, à boire et à jouer dans les auberges; 60. ceux qui, y étant tenus ex officio, négligent, par la crainte, ou par quelque autre motif, de faire punir, par l'amende, ou la destitution, les aubergistes qui violent d'une manière notoire la loi réglant leur trafic; 70. les commis, ou autres employés qui contribuent directement aux désordres énumérés cidessus; 80. la femme et les enfants qui, aidant dans son commerce le chef de famille, sont aussi causes des mêmes excès, à moins qu'ils n'y soient forcés par une crainte grave . . . Lettre circulaire des Pères du second concile provincial, du 4 juillet 1854.

5. Le tarif des droits casuels n'est pas le même dans toutes les paroisses du diocèse. Dans un bon nombre de paroisses anciennes, on conserve l'ancien tarif, calqué sur l'ordonnance synodale du 9 novembre 1690; dans quelques-unes, on a adopté le tarif proposé par Mgr. Plessis: enfin, dans la plupart des paroisses nouvelles, on a reçu le tarif rédigé par Mgr. Signay. Les curés et missionnaires sont obligés de se conformer chacun au tarif reçu dans leurs paroisses. Mais il y a certaines règles générales qui s'appliquent à ces différents tarifs, et qui obligent dans toutes les paroisses. Ce sont ces règles, tirées de l'ordonnance synodale et des tarifs mentionnés ci-dessus, que l'on donne ici.

I. On ne prend rien en aucun cas pour la levée du corps ; elle fait partie de la sépulture. On n'est pas obligé de lever un corps à plus d'un arpent de l'église.

II. Lorsque la fabrique juge convenable de céder ses droits sur la sépulture d'un pauvre, le curé doit aussi céder les siens, et réciproquement. En ce cas le bedeau fait de même, et l'église prête quelques cierges qu'elle reprend ensuite.

III. Il faut tenir pour règle générale que le curé n'a rien à prétendre sur les cierges, quand c'est l'église qui les fournit, comme il arrive dans les messes votives recommandées par des particuliers ou par la paroisse. Il ne paraît pas raisonnable qu'elle en dépense pour les mariages. Ceux qui veulent en avoir, doivent s'en procurer, auquel cas ces cierges reviennent au curé, ainsi que ceux qu'il plaît quelquefois à des particuliers de mettre sur le pain-bénit, ceux qu'apportent les enfants à la première communion, et tous ceux des services et sépultures, soit d'enfants, soit d'adultes, excepté les sépultures des pauvres, comme il est dit ci-dessus.

IV. Aux baptêmes, la petite cloche doit toujours sonner gratis.

Le curé n'a rien à prétendre dans la sonnerie, ni dans le prix des fosses dans l'église ou dans le cimetière, du mausolée, des marches, des herses, du drap mortuaire, des différentes tentures et garnitures d'autel, des chandeliers, croix, bénitiers, ornements, &c.

V. Aux simples sépultures, on ne met pas de cierges sur l'autel. Aux services et grand'messes, on ne met à l'autel jamais plus de six cierges, ni moins de quatre.

de céder curé doit n ce cas

quelques

rpent de

e le curé
nd c'est
lans les
ticuliers
e qu'elle
ulent en
cierges
aît quelin-bénit,
commues, soit

toujours

ires des

erie, ni le cimedu drap res d'aunts, &c. de ciers, on ne noins de VI. Il en est des services qui se chantent dans les paroisses pour les âmes du purgatoire, comme des autres services sans sépulture. Le syndic en paie la rétribution, et fournit les cierges, qui reviennent au curé.

VII. Aux grand'messes qui se chantent sur semaine, soit pour des particuliers, soit à la demande de la paroisse, on n'allume pas d'autres cierges que ceux qui se trouvent à l'autel, et ils y demeurent.

VIII. Aux services, avec ou sans sépulture, les cierges doivent être fournis neufs, et de huit à la livre.

IX. Le curé, quand il a une certaine quantité de cire, peut la vendre à la fabrique ou à un marchand. Nous ne sommes pas d'avis qu'il la vende à des particuliers pour les services ou sépultures suivantes, même après l'avoir fait fondre en cierges neufs de huit à la livre.

X. Si les chantres et les cleres ne sont pas abonnés avec la paroisse pour assister sans honoraire spécial aux grand'messes sur semaine, ainsi qu'aux services et enterrements, il ne faut admettre plus de deux chantres, qu'autant que le particulier, qui doit payer pour leur assistance, le désirerait. Pareillement, il ne faut admettre plus d'un clere pour les sépultures d'enfants (1), à moins qu'il n'en faille un second pour porter le bénitier, ni plus de cinq aux sépultures ou services d'adultes, ni plus de quatre pour une

<sup>(1)</sup> Suivant le Rituel romain, qui prescrit l'usage de l'encensoir aux sépultures d'enfants, il en faut deux.

grand'messe sur semaine, qu'autant que les surnuméraires auraient été demandés par ceux qui font les frais de la grand'messe ou de la sépulture. L'assistance demandée des prêtres ou autres ecclésiastiques doit rapporter à chacun un schelling.

XI. Lorsque de vrais diacres et sous-diacres (qui ne peuvent être remplacés sans permission de l'Evêque par de simples ecclésiastiques) servent aux services en dalmatique et tunique, il est raisonnable de leur allouer à chacun 1s. 3d., et autant à la fabrique pour l'usage des ornements (1).

XII. Lorsqu'une personne meurt sur une paroisse, et doit être enterrée dans une autre que la sienne, soit par son choix, soit par celui de ses proches, on paie à l'église de la paroisse où elle est morte, les droits alloués pour la sépulture la plus simple.

XIII. Le curé, dans la paroisse duquel on enterre une personne décédée dans une paroisse étrangère, perçoit les mêmes droits que si elle était décédée dans la sienne : mais si cette personne n'est pas de sa paroisse, il ne peut procéder à la sépulture qu'après s'être assuré que l'on a payé, dans la paroisse du décès, les droits de la fabrique et du curé.

XIV. C'est une erreur populaire, qui n'a aucun fondement, de croire qu'un cadavre transporté d'une paroisse à une autre, doive payer quelque chose aux églises intermédiaires : il n'est rien dû qu'à la paroisse où la personne est morte, quand elle ne doit

<sup>(1)</sup> On ne doit jamais admettre de laïques à l'autel avec ces ornements, même dans les plus grandes solennités.

s surnufont les L'assisastiques

res (qui de l'Eent aux onnable fabrique

oaroisse. sienne. hes, on orte, les e.

enterre rangère. ée dans s de sa u'après isse du

aucun é d'une ose aux la pane doit

ornements.

pas être enterrée dans sa propre paroisse, et è celle où elle est enterrée.

XV. Quoique les honoraires des services, grand'messes et sépultures doivent régulièrement être tous percus par le magnillier en charge, puisque c'est lui qui est chargé d'en faire le recouvrement, nous ne trouvons cependant pas mauvais que le curé les percoive quand on les lui apporte (1), sauf à tenir compte au marguillier, à des époques fixes, par exemple de mois en mois, de ce qu'il a percu pour la fabrique, pour les clercs, les chantres, le bedeau : auxquelles époques, le marguillier doit réciproquement rendre compte au curé de ce qu'il a percu.

XVI. Afin de prévenir toute erreur au sujet des différents articles d'un tarif approuvé pour une paroisse, il en sera inséré une copie dans le livre des délibérations de la paroisse.

XVII. Aucun curé ne peut en conscience percevoir d'honoraires pour ses fonctions spirituelles, qu'autant qu'il y est autorisé par l'Ordinaire, selon le tarif que celui-ci a approuvé pour la paroisse qu'il dessert; et il ne peut exiger davantage, nonobstant tout usage contraire, introduit dans cette paroisse, soit par lui, soit par ses prédécesseurs: de tels usages devant être considérés comme abusifs et simoniaques (2).

<sup>(1)</sup> Il est à souhaiter que le curé reçoive ces honoraires, quand on les lui offre; et c'est aussi ce qui se pratique dans toutes les paroisses.

(2) De là il suit évidemment qu'un curé qui ne trouve pas un tarif en bonne forme, et dûment approuvé dans sa paroisse, doit s'empresser d'en demander un à l'Evêque.

### Tarif particulier en faveur du ouré.

| I. Pour une messe basse £ (                                  | 1    | 0    |
|--------------------------------------------------------------|------|------|
| Si dans les lieux de concours on permet de recevoir          |      |      |
| six sols en sus (3d.) des étrangers qui viennent en          |      |      |
| vœu, ces si sols sont destinés à faire un petit fonds,       |      |      |
| pour aider à la nourriture et an logement des plus           |      |      |
| panvres pélerins.                                            |      |      |
| II. Pour l'offrande du pain-bénit, un cierge ou sa           |      |      |
| valeur.                                                      |      |      |
| III. Pour certificat de publication de bans, soit            |      |      |
| qu'il soit délivré après une, ou après trois publications. ( |      | 6    |
|                                                              | 2    | 0    |
| On ne prend rien pour la publication, lorsque le             |      |      |
| mariage n'a pas lieu.                                        |      |      |
| IV. Pour un mariage, la messe y comprise (1)                 | 5    | 0    |
| S'il y a plusieurs mariages, quoiqu'il ne soit dit           |      |      |
| qu'une messe pour tous, le curé reçoit pareillement          |      |      |
| cinq schellings (5s.) pour chaque mariage (2).               |      |      |
| V. Pour un extrait de baptême ou de sépulture                | . 4  | 3    |
|                                                              |      | 0    |
| VI. Pour un extrait de mariage                               | 9 98 | - 15 |

(1) On voit par cet article, extrait du premier synode de Québec, 1690, que dans ce diocèse, les curés sont obligés d'offrir le sacrifice de la messe du mariage pour les époux. C'est aussi ce que l'on a toujours cru, et ce qui s'est toujours observé parmi nous.

toujours observé parmi nous.

Il est vrai que cette obligation n'existe pas partout en vertu d'une loi générale de l'Eglise. C'est ce que la Congrégation de l'Inquisition a déclaré, dans une réponse à ce sujet, du premier septembre 1841, citée dans les Méianges théologiques: mais elle existe dans ce diocèse, en vertu d'une ordonnance synodale qui a force de loi pour nous.

(2) De là on doit conclure que, lorsque le curé est autrés à célébrer un mariage sans messe, il n'a pas moins droit d'exiger cinq achellings pour ses houoraires, bien que, dans ce cas, il seit dispensé de dire la messe pour les époux.



0 1 0

0 29 6

0 5 0

0 1 3 0 2 6

1690. ann

1690, que messe du qui s'est ne loi gé-

ne loi géa déclaré, dans les ertu d'une

lébrer un pour ses pour les

# APPENDIX I.

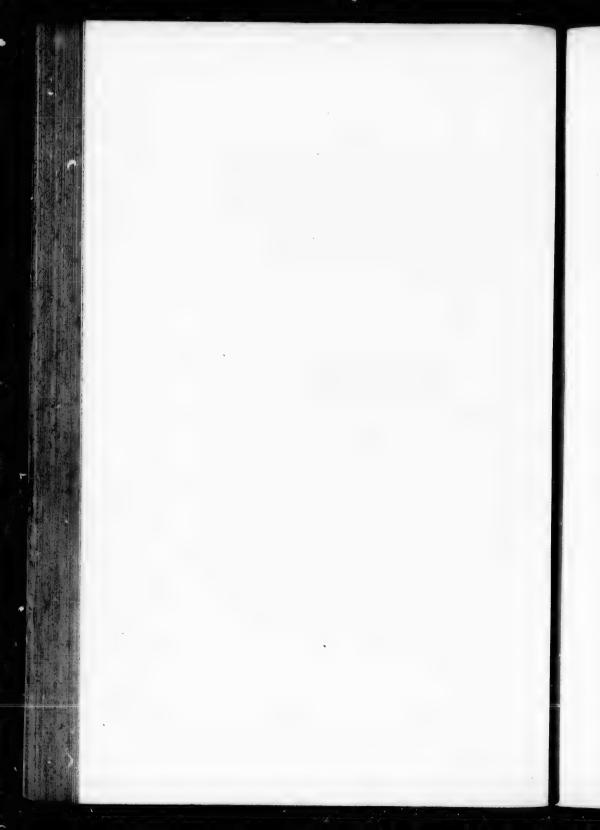

# APPENDIX I.

# INDULTA.

| 1.  | DISPENSATIO a lege abstinentia.                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | ab onere applicandi missam pro populo.                                                                      |
| 3.  | a præcepto servandi Festa.                                                                                  |
| 4.  | ab obligatione pro parochis celebrandi solemnia officia<br>in Festis devotionis.                            |
| 5.  | CELEBRATIO anniversarii Dedicationis Cathedralis Quebecensis et omnium ecclesiarum diaccesis.               |
| 6.  | Festi S. Joseph uti primi Patroni Regionis, et Festi<br>Translationis SS. Martyrum Flaviani et Felicitatis. |
| 7.  | Translativ Festi S. Joseph.                                                                                 |
| 8.  | SOLEMNITAS Festi Assumptionis B. M. V.                                                                      |
| 9.  | Festorum aliorum.                                                                                           |
| l0. | Commemoratio S. Joseph in officio Sponsalium B. M. V.                                                       |
| 0   | Concessio novorum officiorum.                                                                               |
|     | Permissio recitandi Matutinum cum Laudibus diei sequentis, statim elapsis duabus horis post meridiem.       |
| 3.  | pro fidelibus, recipiendi Eucharistiam in missa quæ<br>in nocte dominicæ Nativitatis celebratur.            |
| 4.  | celebrandi secundam misermisera li                                                                          |
|     | celebrandi secundam missam immediate post primam,<br>in nocte dominica Nativitatis.                         |
| 5.  | celebrandi missam votivam pro Fidei Propagatione.                                                           |
| 6.  | cantandi missas solemnes pro defunctis, in duplicibus minoribus.                                            |
| 7.  | transmittendi in alia loca eleemosynas pro missarum celebratione.                                           |
| 8.  | FACULTAS declarandi privilegiata quædam altaria.                                                            |
| 9.  | delegandi sacerdotes ad benedicendum campanas.                                                              |
| 0.  | erigendi omnes Confraternitates.                                                                            |
| 1.  | erigendi Confraternitatem SS. et Immaculati Cordis                                                          |
|     | B. M. V. et concedendi indulgentias Novendiales                                                             |
|     | S. Francisci Xaverii quocumque anni tempore.                                                                |
|     | 11 quocumque anni tempore,                                                                                  |

## INDULTA.

| 22.        | Sanatio omnium crectionum Confraternitatum.                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Adscriptio Sanctimonialium Societati Propagationis Fidei.                                                |
|            | INDULGENTLE Festi seu Solemnitatis S. Patroni vel Titularis ecclesiæ parochialis,                        |
| 25.        | Societatis dictæ de la Tempérance.                                                                       |
| 26.        | - Societatis S. Vincentii a Paulo.                                                                       |
| 27.        | Societatis de l'Œuvre des Bons Livres.                                                                   |
| 28.        |                                                                                                          |
|            | Festi omnium Sanctorum, &c.                                                                              |
|            | — Devotionis decem Feriarum Sextarum.                                                                    |
| 31.        | — Quadraginta horarum mensis julii.                                                                      |
| 32.        | - Confraternitatis SS, Cordis Jesu.                                                                      |
| 33.        | Confraternitatis ES. Sacramenti, dictæ de la Bonne Mort.                                                 |
| <b>34.</b> | Festi S. Aloysii Gonzagæ, pro alumnis Semina-<br>riorium.                                                |
| 35.        | ———— Confraternitatis SS. Familia.                                                                       |
| 36.        | - pro sacerdotibus qui missam celebrant pro consoda-                                                     |
|            | libus defunctis.                                                                                         |
| 37.        | ———— pro iis qui orationi mentali, vel lectioni Scripturæ sacræ &c., vacant.                             |
| 38.        | — pro confessariis qui confessionem generalem exce-<br>perint.                                           |
| 39.        | pro pænitentibus qui generalem confessionem absolverint.                                                 |
| 40.        | PRIVILEGIUM pro presbyteris, lucrandi indulgentias, si per singulos quindecim dies confitentur.          |
| 41.        | sione actuali,                                                                                           |
| 42.        | Indulgentia pro presbyteris qui spiritualibus exercitiis (Retraite) quinque continuis diebus vacaverint. |
| 43.        | pro Christi fidelibus qui spiritualibus exercitiis<br>tribus diebus vacaverint.                          |
| 44.        | pro tempore visitationis episcopalis.                                                                    |
| 45.        | piæ associationis pro Propagatione Fidei.                                                                |
| 46.        | pro surdis et mutis.                                                                                     |
| 47.        | Translatio indulgentiarum.                                                                               |

### Beatissime Pater,

Fidei.

vel Titularis

de la Bonne

nis Semina-

pro consoda-

ni Scripturæ

eralem exce-

sionem absol-

si per singulos

s sine confes-

tiis (Retraite)

bus exercitiis

1. Josephus Signay Archiepiscopus Quebecensis humillime S. V. supplicat ut concedatur dispensatio in sua diœcesi a lege abstinentiæ ab esu carnium in sequentibus per annum diebus :

I. Omnibus dominicis Quadragesimæ, dominica Palmarum excepta. II. Singulis secundis, tertiis et quintis feriis 1æ, 2æ, 3æ, 4æ, et 5æ hebdomadarum quadragesimalium, in quibus tamen feriis semel in die carne vesci liceat, et prohibito esu piscium. Excipi intelligatur ab hac concessione feria quinta post Cineres, et 2a, 3a, et 5a feria Majoris Hebdomadæ, in quibus non dispensatur a lege abstinentim.

III. Singulis sabbatis per annum, iis exceptis in quibus jejunatur et sabbatis Quadragesime.

IV. In die in quo fit processio S. Marci, quando non occurrit in feria sexta, et similiter in tribus Rogationum diebus.

V. Ut ad ferias 4am et 6am Adventus transferantur jejunia vigiliarum festorum, quorum solemnitates remittuntur ad proximiorem dominicam, ut sunt festa SS. Joannis Baptistæ, Laurent , Matthæi, Simonis et Judæ, et Andreæ, excepto tamen jejunio vigiliæ Assumptionis B. M. V. quæ servatur in sabbato ante dominicam in qua fit solemnitas festi Assumptionis.

VI. Ut in diebus quibus abstinetur ab esu carnium, permittatur cibos cum adipe parare, propter butiri raritatem, magnumque olei pretium.

VII. Ut dietæ concessiones extendantur ad diversas domos Monialium, inter quas plures sanitate infirma laborant : item ad fratres a christianis scholis, aliosque Religiosos.

VIII. Ut in his diebus in quibus jejunatur, mane liceat sumere aliquas panis bucceas cum parum theiæ, vel cafei, vel chocolati.

IX. Ut ad cœnaculam vespertinam dierum jejunii liceat uti zuppa quœ ex prandio supercrit, præsertim iis qui se dant duro labori. Quare Ex audientia SSmi habita die 7 julii 1844.

SSmus Dominus Noster Gregorius Divina Providentia PP. XVI, referente me infrascripto, Sacræ Congregationis de Propaganda Fide secretario, rerum adjunctis mature pro sua summa sapientia perpensis, habitaque ratione locorum, rerum ac pecularium circumstantiarum prædictæ diœcesis, mandavit rescribi ut sequitur:

Ad primum, secundum, tertium, quartum, quintum, sextum et septimum,—Pro gratia in omnibus juxta preces.

Ad octavum et nonum,-Non esse interloquendum.

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. Congregationis, die et anno quibus supra.

JOANNES BRUNELLI, secretarius.

2. Ex audientia SSmi habita die 7 martii 1819.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. VII, referente me infra S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, benigne indulsit ut parochi direcesis (Quebecensis) iis festis diebus quibus fideles ab obligatione audiendi missam apostolica auctoritate soluti sunt, ipsi ab onere applicandi missam pro populo in posterum exempti sint, pro quo tamen populo in iisdem missis specialiter orare teneantur (1).

3. Ex audientia SSmi habita die 3 aprilis 1791.

SSmus Dominus Noster Pius PP. VI, referente R. P. D. Archiepiscopo Adaren, secretario, attentis circumstantiis catholicorum in diœcesi Quebecensi degentium, cos benigne dispensavit a præcepto audiendi sacrum, et abstinendi ab operibus servilibus per dies festos cujuslibet anni, exceptis tamen dominicis, nec non solemnioribus reliquis festis, scilicet Natalis Domini, Circumcisionis, Epiphania, Ascensionis, Corporis Christi, Annuntiationis, et Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis, SS. Apostolorum Petri et Pauli, Commemorationis omnium Sanctorum, ac demum, ubi est in usu, Patroni etiam loci : feriis vero secunda et tertia post Pascha Resurrectionis, et Pentecostes, voluit ac declaravit, ut firmo remanente præcepto audiendi sacrum, in reliquis prædictis fideles dispensati sint a præcepto abstinendi ab operibus servilibus : vigilias autem festis ut supra dispensatis adnexas, Sanctitas Sua mandavit transferri in IV et VI feriam uniuscujusque hebdomadæ Adventus, in quibus jejunium idem servandum erit, quod in Quadragesima, et quatuor temporibus anni servari debet. Quoad vero ecclica officia, Sanctitas Sua declaravit ea sic, ut antea, retineri oportere tam in missæ celebratione, quam in horis canonicis recitandis.

Datum Romæ ex ædibus dietæ S. Congregationis 4 aprilis 1791.

F. Card. Antonellus, prefectus.
A. Archiepiscopus Adarensis, secretarius.

<sup>(1)</sup> La même dispense a été demandée de nouveau en 1834, et accordée par un induit de Grégoire XVI, en date du ler juin de la même année. Pour la remise des messes omises, voyez l'indult du 29 février 1852, dans le cahier du ler Conc. prov., p. 81.

#### Beatissime Pater.

4. Josephus Signay Episcopus Quebecensis humiliter S. V. exponit sequentia:

Ab anno 1793, festa feriarum secundæ et tertiæ Paschæ et Pentecostes, et octavæ festi Corporis Christi, festa S. Stephani protomartyris et S. Joannis apostoli per hebdomadam occurrentia, antea obligatoria, per sanctam Sedem apostolicam mutata sunt in festa devotionis absque obligatione missam audiendi, et cum licentia vacandi servilibus operibus, sed cum obligatione pro parochis solemnia officia in iisdem diebus perficiendi.

Attamen nedum pietas fidelium per hæc festa non obligatoria nutriatur, ut prius fiebat, sæpissime hoo tempore, desertis ecclesiis, nullisque per multos factis servilibus operibus, non levis oritur ex otiositate morum dissolutio. Ideo Episcopus prædictus humiliter S. V. supplicat ut omnino adimatur pro parochis obligatio solemnia officia in his notatis festis diebus perficiendi. Quare

Ex audientia SSmi habita die 9 junii 1844,

SSmus Dominus Noster Gregorius Divina Providentia PP. XVI, referente me infrascripto, Sacræ Congregationis de Propaganda Fide secretario, perpensis expositis, benigne annuit pro gratia juxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romæ ex ædibus dietæ S. Congregationis, die et anno quibus supra.

JOANNES BRUNELLI, secretarius.

# Reverendissime Pater,

5. Episcopus Tloanensis, Coadjutor et Administrator Archidiceesis Quebecensis, humiliter postulat indultum quo permittatur celebratio anniversarii Dedicationis Cathedralis Quebecensis etomnium ecclesiarum præfatæ diceesis, dominica secunda julii sub ritu duplici primæ classis cum octava, non tantum in dicta Cathedrali, sed etiam in omnibus aliis ecclesiis sive consecratis, sive non consecratis, officiumque ejusdem anniversarii Dedicationis recitari ab omni olero juxta Rubricam per totam octavam.

Ex audientia Sanctissimi habita die 10 aprilis 1859.

et anno quibus secretarius.

VII, referente tario, benigne diebus quibus ate soluti sunt, exempti sint, teneantur (1).

D. Archiepistholicorum in rit a præcepto er dies festos solemnioribus s, Epiphaniæ, nptionis Beatæ mmemorationis iam loci : feriis tecostes, voluit um, in reliquis di ab operibus exas, Sanctitas rue hebdomadæ d in Quadraged vero ecclica ri oportere tam

aprilis 1791. efectus. s, secretarius.

, et accordée par année. Pour la dans le cahier du SSmus Daus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrpto S. Congnis de Propaganda Fide secretario, benigne annuit progratia juxta petita (1).

Dat. Romm ex æd. dictæ S. Congnis., die et anno prædictis.

CAJET. Archpus Thebar., a secretis.

6. Ab expositis huic sanctæ Sedi apostolicæ a Revendissimo Domino Francisco Baillargeon Episcopo Tlom, Coadiutore Reverendissimi Archiepiscopi Quebecensis, apparet saltem ab anno MDCXXXV, in regione Canadensi, quæ hodiernam provinciam ecclesiasticam Quebecensem comprehendit, usum invaluisse invocandi veluti præcipuum totius regionis patronum sanctum Josephum sponsum Beatæ Mariæ Virginis, eiusque festum die XIX martii agendi ritu duplicis primæ classis, sine tamen præcepto adstandi sacro, et a servilibus abstinondi (2) : insuper vero ab anno MDCLXVI morem obtinuisse in sola civitate Quebecensi recolendi dominica prima septembris sud ritu duplici secundæ classis cum Octava, desumptis officio et missa e communi, festum Translationis sanctorum martyrum Flaviani et Felicitatis quorum corpora ex arenariis Urbis tempore summi pontificis Alexandri VII effossa fuere. Quum autem omnino ignoretur an desuper ulla extiterit eiusdem sanctæ Sedis concessio, et aliunde a recepta consuetudine recedi non possit absque fidelium offensione et scandalo, idem Episcopus Coadjutor pastoralis sui muneris esse duxit Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam IX humillime obsecrare, ut de Benignitate apostolica utramque supra expressam consuetudinem confirmare dignaretur.

Sanctitas Sua, referente subscripto Sacrorum Rituum Congregationis secretario, attentis expositis, ac potissimum ratione habita vetustissimæ

<sup>(1)</sup> Un induit du 23 janvier 1820, avait déjà permis de faire l'anniversaire de la Dédicace de toutes les églises consacrées du diocèse, le 2d. dimanche de juillet.

<sup>(2)</sup> S. Joseph a été élu canoniquement patron du Canada en l'année 1624, comme on le voit par l'extrait suivant des mémoires du P. Joseph Lecaron, inséré dans l'ouvrage du P. Leclerq, intitulé: Premier établissement de la Foy:

<sup>&</sup>quot;1624, Nous avons fait une grande solennité où tous les habitans se sont "trouvés et plusieurs sauvages, par un vœu que nous avons fait à S. Joseph, "que nous avons choisi pour patron du pays, et protecteur de cette Eglise nais-"aute." Cours d'histoire de M. l'abbé Ferland.

Mais on ne connaissait pas cette élection, lorsqu'on a sollicité l'indult cidessus.

referente me e annuit pro

ictis.

a secretis.

lissimo Doverendissimi XXXV, in cam Quebepræcipuum eatæ Mariæ olicis primæ us 'abstinonisse in sola d ritu duplici e communi, t Felicitatia is Alexandri per ulla exticonsuetudine idem Epismum Domi-Benignitare mare digna-

ngregationis vetustissimæ

nniversaire de dimanche de

l'année 1624, leph Lecaron, t de la Foy : itans se sont à S. Joseph, le Eglise nais-

i'indult ci-

consuetudinis hactenus observatæ, nihil innovandum esse decrevit sive quoad ritum duplicem primæ classis, quo huc usque celebratum fuit festum sancti Josephi, sive quoad officium de communi plurimorum Martyrum sub ritu duplici secundæ classis cum Octava, quod huc usque recitari consuevit in festo Translationis sanctorum Flaviani et Felicicitatis Martyrum; dummodo Rubricæ serventur. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 20 januarii 1859.

C. Episcopus Albanen. Card. PATRIZI, S. R. C. Præf.

7. SSmus Dominus Noster Pius Sextus Pont. Maximus ad preces Reverendissimi Episcopi Quebecensis, me infrascripto secretario referente, benigne indulsit ut quoties officium S. Josephi, Sponsi Beatæ Mariæ Virginis, Patroni principalis, occurrat in Hebdomada Majore vel Paschæ, ideoque sit transferendum, si, ob peculiares suæ diœcesis circumstantias, eidem Reverendissimo Episcopo videatur non satis esse provisum per Decreta Sac. Rituum Congregationis ut in propinquiori die collocetur, ejusdem Reverendissimi Episcopi arbitrium sit idem officium collocandi in feria III post dominicam in albis, translato juxta Rubricarum dispositionem quocumque alio officio inferioris ritus in ea feria occurrente. Die 13 junii 1795.

J. Card. ARELINEN, præfectus. Coppola, S. R. C. secretarius.

8...... Apostolica Sedes indulsit ut festum Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis, si in dominicam diem non incidat, ad sequentem dominicam transferretur, ejusque vigilia ante eamdem dominicam fieret. Perspectis vero incommodis ac discrepantiis, quæ in officii recitatione solent accidere, placuit S. Congregationi consilium ac votum Amplit. Tuæ adprobare, scilicet ut... jejunium celebretur die præcedente dominicæ, et ut in eadem dominica ii qui choro non adaunt officium et missam privatam S. Joachim juxta Breviarii Rubricam celebrent.....in cunctis ecclesiis missa ac vesperæ solemnes, ac si dies proprius Assumptionis esset, peragantur, additis iis quæ de ritu sunt commemorationibus: denique in ecclesiis ubi non celebratur missa cum cantu, una missa de festo Assumptionis cum suis respectivo commemorationibus celebretur. Ex litteris E. S. R. Card. Fontana, Præf. S. Cong. de Prop. Fide, datis die 13 martii 1819 Episcopo Quebecensi.

9. Decretum S. Congnis de P. Fide circa Solemnitates.

Ex audientia SS. habita die 20 junii 1852.

Illmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. Congnis de Propaganda Fide secretario, preces Archiepiscopi Quebecensis et Episcoporum ejusdem ecclesiasticæ provinciae, nec non votum ea de re per S. C. latum die 10 msii 1852, benigne annuit, ut in eadem provincia pro festis Purificationis B. M. V., S. Josephi, S. Joannis Baptistæ, Assumptionis B. M. V., Nativitatis ejusdem, S. Michaelis archangeli, S. Patroni vel Tituluris ecclesiarum parochialium, quorum solemnitas fit die dominica sequenti; tunc etiamsi occurrat dominica secundæ classis, in cunctis ecclesiis missæ et vesperæ solemnes ac si dies proprius esset, peragantur, additis quæ de ritu sunt commemorationibus: in ecclesiis vero ubi non celebratur missa cum cantu, una missa de prædictis festis cum suis respectivis commemorationibus celebretur, prout circa festum Assumptionis B. M. V., per rescriptum diei 13 maii 1819 fuerat. Id vero Sanctitas Sua indulsit, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Dat. Romse, ex acd. S. C. de P. Fide, die et anno quibus supra.

AL. BARNABO, a secretis.

1. Conc. provinc. p. 80.

INDULTUM DE TRANSLATIONE SOLEMNITATUM.

Beatissime Pater,

Cum sæpius exoriantur difficultates circa solemnitates quarumdam festivitatum, quæ, virtute indulti die XXa junii 1852 dati, celebrandæ sunt diebus dominicis praedictas festivitates sequentibus, et cum frequenter hae dominicae sunt alias impeditae, Nos Archiepiscopus et Episcopi Provinciæ Ecclesiasticæ Quebecensis humiliter petimus ut B. V. velit nobis impertiri privilegium die XI. martii 1837 concessum Episcopo Bajocen. celebrandi sellicet prædictarum festivitatum solemnitates in dominica proximiori præcedenti non impedita.

Dictum privilegium his verbis constat: Episcopus Bajocen. S. R. C. humillime supplicavit, ut in sua diocesi, solemnitates sanctorum Patronorum cujuslibet parœciæ celebrari valeant dominica proximiori non impedita, sive ipsa festum præcedat, sive subsequatur. Et S. R. C. rescripsit: Pro facultate transferendi festa de quibus in precibus ad dominicas dies non impeditas festo altioris ritus vel privilegiatas, in quibus tamen permittitur missa votiva solemnis de festo translato,

dummodo in cathedrali missa de sancto occurrente non omittatur, quatenus vero dominica proximior sequens sit impedita, tuno festum ut supra fieri permittitur in dominica proximiori precedenti.

Quebeci die IV junii 1854.

Sequentur subscriptiones.....

SSmus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa IX, referente me infrascripto S. C. de Propaganda Fide secretario in audientia dici XIII Maii 1855, precibus perpensis, juxta votum Emorum Patrum benigne annuit juxta petita, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. Congnis de Prop. Fide, die et anno ut supra.

AL. BARNABO, a secretis.

II. Conc. provincial, p. 86.

INDULTUM DE COMMENORATIONE S. JOSEPH IN OFFICIIS SPONSALIUM B: M. V.

Beatissime Pater,

10. Cum magna existit devotio hac in regione erga B. Joseph, qui olim in patronum Provae Franciae electus est, Nos Archiepiscopus et Episcopi provinciae ecclesiasticae Quebecensis humiliter petimus ut, Beatitudo Vestra velit concedere facultatem faciendi commemorationem hujus sancti in officiis sponsalium Beatissimæ Virginis.

Quod de Sanctitatis Vestræ indulgentia speramus.

Quebeci die IV junii 1854.

Sequentur subscriptiones.....

SSmus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa IX, referente me infrascripto S. C. de Propaganda Fide secretario in audientia diei XIII Maii 1855, benigne annuit juxta petita, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romæ ex ædibus S. Congnis de Prop. Fide, die et anno ut supra.

AL. BARNABO a secretis,

II. Conc. prov. p. 85.

POSTULATIO DE NOVIS OFFICIIS.

Beatissime Pater.

11. Ut in tota nostra provincia Quebecensi laudes Dec una voce persolvamus, Nos Archiepiscopus Quebecensis et Episcopi dicecesium

ptionis B. netitas Sua sus supra.

secretis.

referente

rio, preces

cæ provin-

2. benigne

M. V., S.

Nativitatis

cclesiarum

nti; tune

estis misse

dditis que

celebratur

respectivis

uarumdam selebrandæ s, et cum siscopus et setimus ut 37 concesstivitatum

sanctorum proximiori Et S. R. precibus vilegiatas, translato. ejusdem pravire e in Concilio congregati, supplicamus Sanctitatem Vestram ut degravor indulgere, ut officis, Quebecenci dioecesi jamdudum a sancta Sede concessa, cæteris dioecesibus provinciae nostrae concedantur; et insuper ut alia officia, quorum catalogum adnectimus, possint ubique per totam nostram provinciam Quebecensem recitari. Quod de indulgentia Sanctatis Vestrae humillime speramus.

Officia de quibus agitur hæc sunt :

Desponsatio B. M. V. dupl. maj. januarii 23.

S. Polycarpi episc. et mart. dupl. januarii 26.

S. Ignatii epise. et mart. dupl. februarii 1.

Orationis D. N. J. C. dupl. maj. feria 6. post. Dom. Septuagesimæ. Comm. Passionis D. N. J. C. dupl. maj. feria 6. post Dom. Sexagesimæ.

S. Spinese Coronse D. N. J. C. dupl. maj. feria 6. post Dom. Quinquagesimse.

Lanceæ et Clavorum D. N. J. C. dupl. maj. feria 6. post Dom. I. Quadragesimæ.

SS. Sindonis D. N. J. C. dupl. maj. ferîa 6. post dominicam II. Quadragesimæ,

SS. quinque Vulnerum D. N. J. C. dupl. maj. feria 6, post Dom. III. Quadragesime.

Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. dupl. maj. feria 6. post Dom. IV. Quadragesimee.

S. Patritii episc. et conf. dupl. maj. martii 17.

S. Joseph sponsi B. M. V. dupl. I. classis, martii 19.

S. Joannis Nepomuceni, mart. dupl. maii 22.

B. M. V. Auxiliatricis dupl. maj. maii 24.

S. Rochi conf. dupl. junii 17,

Purissimi Cordis B.M.V. dupl. maj. Dom. post Oct. Assumptionia.

Maternitatis B. M. V. dupl. maj. Dom. II. octobris.

Puritatis B. M. V. Dom. III. octobris.

Patrocinii B. M. V. dupl. maj. Dom. IV. octobris.

S. Stanisläi Kostkæ, conf. dupl. novembris 16.

S. Thomæ Cantuariensis ep. et martyris dupl. decembris 29.

Officium de SS. Corpore Christi's semid. omnibus feriis quintis; officium Conceptionis B. M. V. semid. singulis sabbatis.

Dummodo non sint impedita juxta decreta S. R. C. 20 martii 1706 et 15 martii 1804.

1. Conc. Provincial, p. 77.

#### INDULTUM CONCESSIONIS.

Indultum pro festis, de quibus in quinto decreto (1) adjunctoque supplici libello agebatur, concessum est : ita tamen ut tituli ac dies pro iisdem festis ad calendarii rom. Cleri normam sint reducendi (2)..... Significandum interea est festa sancti Hilarii Pictaviensis sub ritu duplici, S. Antonini item sub codem ritu, Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. dupl. 2. classis, Dominica I. julii, Septem Dolorum B. M. V. dupl. majus, Dom. III. septembris, jam pro universa Ecclesia vigere per decreta, ut aiunt, urbis et orbis.

Ex litteris Card. Franzoni Praef. S. C. de Prop. Fide, super approbatione decretorum Conc. prov. Queb. 1., p. 71.

12. Ex audientia SSmi habita die 7 martii 1819.

SSmus Daus N. Pius Divina Providentia PP. VII, referente me infra S. Congreg. de Propaganda Fide secretario..... benigne concessit R. P. D. Octavio Plessis Archiepiscopo Quebecensi in America Septentrionali :

..... Ut tam ab Episcopo quam ab ejus clero sæculari et regulari quotidie recitari valeat privatim Matutinum cum Laudibus diei sequentis, statim elapsis duabus horis post meridiem.

Datum Rome ex ædibus dictæ S. Cong., die et anno quibus supra. C. M. PEDICINI, Secrius.

13. R. P. D. Joannes Carolus Prince supplicavit ut permittatur fidelibus eucharistiam recipere in missa que nocte dominice Nativitatis celebratur, attento fidelium studio circa hujusmodi praxim, quæ a fundatione istius Ecclesiæ vigere asseritur : ad hac vero Eminentissimi PP. responderunt: Permitti posse ubi vera concuetudo inolevit.

(1) Quinto decreto. C'est le décret qui porte le N. II, dans le même concile imprimé, et qui est intitulé: Decretum de Breviario ac Missali.

(2) Cette orrection a été faite, comme on peut s'en convaincre par la comparaison de notre Ordo Provinciae Quebecensia, avec le calendrier propre au clergé romain qui se trouve dans le Bréviaire. Une seule de ces fêtes concedées, celle du Patronage de la sainte Vierge, ne se trouve pas placée, dans notre Ordo, au jour qui lui est assigné dans le calendrier propre au clergé romain ; mais un indult du 7 mars 1861 nous autorise à la célèbrer le quatrième dimanche d'octobre. quatrième dimanche d'octobre.

iagesima. ost Dom.

nctitatem

si iamdue nostrae

pectimus.

n recitari.

ost Dom. ost Dom.

nicam II.

ost Dom.

ost Dom.

mptionis.

int impe-S. R. C. 3 et 15

Romee ex sedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 8 julii 1852.

J. Ph. Card. Fransoni, Praef. Al. Barnabo, a secretis.

#### Beatissime Pater,

14. Archiepiscopus Quebecensis humiliter exponit Sanctitati Vestree quod ab immemoriali tempore extitit in diœcesi Quebecenci consuetuda celebraudi missam in aurora immediate post primam missam in nocte Nativitatis D. N. J. C. Unda idem Archiepiscopus humillime supplicat Beatitudinem Vestram quatenus dignetur concedere ut, ad fovendam Christifidelium pietatem, eadem consuetudo servetur in tota diœcesi.

Ex audientia SSmi habita die 3 augusti 1834.

SSmus Dominus Noster Gregorius Dei providentia PP. XVI., referente me infrascripto Sacræ Cong. de Propaganda Fide secretario, perpensis expositis, benigne annuit pro gratia, juxta petita; contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aed, dictae S. Congnis, die et anno quibus supra.

A. MAIUS, S. C. P. F. secretarius.

15. Ex audientia SSmi habita die 18 julii 1841.

Ad humillimas preces R. D. Episcopi Quebecensis, SSmus Dominus Noster Gregorius Divina Providentia PP. XVI, referente me infrascripto Sacra Congregationis de Propaganda Fide secretario, sequentem facultatem in perpetuum henigne concessit:

Ut a toto clero seculari et regulari memoratæ diœcesis celebrari possit missa votiva pro Fidei Propagatione diebus non impeditis ad libitum. Missa vero quæ celebrari poterit sequens est (1).

J. Arch. Edessen.

13. Ex audientia SSmi habita die 15 decembris 1833.

Cum R. P. D. Josephus Signay Archiepiscopus Quebecensis, gravibus adductus rationibus, SSmum Dominum Nostrum Gregorium PP.

(1) On a supprimé l'indication, que l'indult donne ici, de cette messe qui a été imprimée pour le diocèse, et qui d'aifleurs se trouve dans les nouvemns missels. Voyez l'Appendice au Rit. rom., Observ. prélim., p. XXXI.

, Praef.

die 8 julii

ati Vestras onsuetudo in noste humillime ere ut, ad ur in tota

P. XVI., secretario, contrariis

us supra. etarius.

Dominus me infraequentem

celebrari editis ad

dessen.

sis, gravirium PP.

esse qui a nouvemux XVI precatus fuerit ut sibi et successoribus suis facultatem concederet copiam faciendi ut, in ecclesiis diœcesis suce missæ solemnes pro defunctis decantari possint diebus, quibus per rubricas non liceret, Sanctitas Sua, re mature perpensa, referente me infrascripto S. Congnis de Propaganda Fide secretario, benigne annuit pro gratia, quoad diea quibus fit officium sub ritu duplici minori tantum, exceptis tamen festis de præcepto, et octavis ac feriis privilegiatis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Dat. Romes ex aed. dietes Sac. Congnis, die et anno quibus supra.

A. Maius, secretarius.

17. Ez audientia SSmi habita die 26 maii 1805.

Cum ex parte cleri Quebecensis expositum fuerit sacerdotum numerum imparem illic esse ad satisfaciendum missarum celebrationibus, pro quibus eleemosynas a fidelibus afferuntur; periculosum autem esse oblatas eleemosynas recusare, proindeque summo Pontifici supplicaverint ut easdem eleemosynas juxta offerentium intentionem indistincte saceptas poesint in alia loca transmittere, ac etiam trans mare, ut iisdem satisfiat, etiamsi auspicio sit ne contra dantium voluntatem id fiat, qui, si id scirent, fortasse ab eleemosynis dandis abstinerent; SSmus Dnus Noster Pius Divina Providentia Papa VII, facta per me infrascriptum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide secretario relatione, attentis rerum circumstantiis, petitam facultatem benigne concessit.

DOMINICUS Archiepiscopus Myren., secretarius.

#### Beatissime Pater,

18. P. F. Archiepiscopus Quebecensis humiliter postulat a SS. pro se suisque Episcopis suffraganeis, nempo:—" de déclarer autels privilégiés les autels de certaines églises de nos diocèses, soit qu'ils soient fixes, soit qu'ils soient portatifs. Quoique ce pouvoir ait été refusé, j'ose encore en faire la demande, parce que les fidèles tiennent beaucoup à faire célébrer des messes à ces autels privilégiés."

Ex audientia SSmi habita die 27 februarii 1853.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto, S. Congregationis de Propaganda Fido secretario, benigne mandavit rescribi quoad altaria fixa pro gratia, quoad portatilia in decisis. Datum Romes ex ædibus dictae S. Congregationis, die et anno quibus supra.

AL. BARNABO, a secretis.

#### Beatissime Pater.

19. P. F. Archiepiscopus Quebecensis humiliter postulat pro se suisque Episcopis suffraganeis sequentem facultatem, nempe:—" de déléguer à de simples prêtres le pouvoir de faire des bénédictions de cloches. D'après le Rituel introduit dans le diocèse par le second évêque de Québec, chaque prêtre avait la liberté d'exercer ce pouvoir, et ce n'est que récemment que je me suis aperçu que ces sortes de bénédictions sont réservées à l'Evêque, et qu'elles ne peuvent être faites par un simple prêtre que par délégation apectolique. Il est absolument nécessaire que nous ayons ce pouvoir, à cause de l'impossibilité où nous sommes de nous transporter nous-mêmes en diverses parties de nos diocèses, pour remplir cette partie du ministère épiscopal."

Ex audientia SSmi habita die 27 februarii 1853.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, benigne annuit pro gratia juxta petita, utendo tamen oleo ab Episcopo catholico consecrato.

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. Congregationis, die et anno quibus supra.

AL. BARNABO, a secretis.

20. Die 3 mensis julii anni 1857.

Utendo facultatibus a SSmo Domino Nostro Pio Divina Providentia Papa IX, durante illius absentia ab Urbe, sibi benigne tributis, Eminentissimus ac Reverendissimus Dominus Alexander Tituli S. Susannee, S. R. E. Presbyter Cardinalis Barnabo Sacræ Congregationis de Propaganda Fide Præfectus, referente me infrascripto ejusdem S. Congregationis secretario, R. P. D. Archiepiscopo Quebecensi in Canada facultatem concessit erigendi omnes et singulas confraternitates a S. Sede approbatas cum applicatione omnium indulgentiarum et privilegiorum prædictis confraternitatibus a SS. PP. concessorum.

Datum Rome ex ædibus dietæ S. Congregationis, die et anno prædietis.

Pro R. P. D. secretario absente, CLEMENS M. BURATTI, subst. erdiup onae

secretis.

pe :—" de dictions de r le second ce pouvoir, es sortes de t être faites absolument ité où nous

K, referente secretario, b Episcopo

ies de nos

nno quibus

secretis.

Providentia s, Eminenusannæ, S. de Propa-Congreganada facula S. Sede vilegiorum

anno præ-

absente, subst. 21. Ex audientia SSmi habita die 14 martii 1852.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, ad preces R. P. D. Joan. Caroli Prince, Episcopi Martyropolis, Coadj. Episcopi Marianopolitani in Canada, sequentes facultates benigne concessit Episcopis Provincia Quebecensis.

I. Erigendi in locis corum respectivæ jurisdictionis confraternitatem SS. et Immaculati Cordis B. M. V., cique adscribendi utriusque sexus fideles cum applicatione omnium et singularum indulgentiarum et privilegiorum, quæ summi Pontifices memoratæ confraternitati impertiti sunt.

II. Concedendi fidelibus sibi subjectis indulgentias a summis Pontificibus impertitas iis qui S. Francisci Xaverii Novendialia peragunt, quocumque anni tempore praedicta Novendialia peragantur.

Datum Romae ex aedibus dictae S. Congregationis, die et anno quibus supra.

AL. BARNABO, a secretis.

#### Beatissime Pater,

22. C. F. Episcopus Tloanensis Administrator Archidioecesis Quebecensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime deprecatur ut benigne dignetur:

1. Ratas habere, sanare ac revalidare omnes erectiones confraternitatum, maxime S. Scapularis et S. Rosarii, factas a mense augusto 1852, necnon et alias antea, quoquo modo invalide factas, ita ut valcant quoad omnes indulgentias atque privilegia sua, ac omnes qui dictis confraternitatibus nomen dederunt vel ipsis adscripti sunt, omnibus earumdem indulgentiis ac privilegiis omnino gaudeant.

II. Tandem pro piarum animarum tranquillitate ac solatio, declararo quid de necessitate observari debeat a sodalibus S. Scapularis hujus tam remotae a S. Sede dioccesis, ut indulgentias isti piae sodalitati adnexas lucrentur, ejusdemque privilegiis gaudeant.

Ex audientia SSmi habita die 26 martii 1857.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide Cardinali Praefecto, benigne mandavit rescribi, quoad 1um, pro gratia juxta petita, quoad 2um, dummodo enunciatae confraternitates sint canonice erectæ,

pro gratia juxta petita, et a sodalibus S. Scapularis ea omnia observanda sesse pro quorum adimplemento indulgentiae concessae fuerunt.

Datum Romae ex aedibus dictae S. Congregationis, die et anno praedictis.

AL. C. BARNABO, praefectus.

23. Ex audientia SSmi habita die 18 julii 1841.

Ad humillimas preces R. D. Episcopi Quebecensis, SSmus Dominus Noster Gregorius Divina Providentia PP. XVI, referente me infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide secretario, sequentem facultatem in perpetuum benigne concessit :

Ut moniales, aliaeque personae in clausura viventes, et societati Propagationis Fidei adscriptae, lucrari possint indulgentias plenarias concessas societati praedictae, dummodo visitent capellam aut oratorium erectum in communitate, et adimpleant omnia alia, quae pro lucranda indulgentia plenaria praescripta sunt (1).

J. Arch. Edessen.

24. Ex audientia SSmi habita die 9 martii 1856.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, indulgentiam plenariam benigne concessit lucrandam ab omnibus archidioecesis Quebecensis Christi fidelibus qui, confessi et sacra communione refecti, suam ecclesiam parochialem visitaverint, in ipsaque ad mentem Sanctitatis Suae oraverint, ipso die quo celebratur festum aut solemnitas S. Patroni vel Titularis ejusdem ecolesiae, ac per totam octavam dicti festi vel solemnitatis.

Datum Romae ex aedibus dictae S. Congregationis, die et anno praedictis.

AL. BARNABO, a secretis.

### 25. Josephus Signay Archiepiscopus Quebecensis, ad pedes S. V. provolutus, humillime exponit quod, cum societas dicta de la Tempérance faustos laudabilesque effectus producat in Canada, et indulgentiae

Beatissime Pater.

fuerint concessae eidem societati, in dioecesi proximo Marianopolitanensi, supplicat proinde ut S. V. easdem indulgentias lucrandas quater

<sup>(1)</sup> Voyez l'Appendice au Rit. rom. Observ. prélim., p. XXXI.

observanda unt. anno prae-

aefectus.

s Dominus infrascripto sequentem

cietati Pronarias conoratorium ro lucranda

Edessen.

X, referente retario, inibus archira commuipsaque ad festum aut per totam

ie et anno secretis.

des S. V. la Tempéidulgentiae rianopolitaidas quater in anno, diebus ab Archiepiscopo designandis, concedere dignetur in perpetuum. Quare

Ex audientia SSmi habita die 23 junii 1844,

SSmus Dominus Noster Gregorius Divina Providentia PP. XVI, referente me infrascripto, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide secretario, perpensis expositis, benigue remisit preces pro gratia arbitrio et prudentiae R. P. D Archiepiscopi oratoris, cum omnibus facultatibus necessariis et opportunis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Rome ex ædibus dictæ Sacræ Congregationis, die et anno quibus supra.

JOANNES BRUNELLI, secretarius.

### Beatissime Pater,

26. Josephus Signay Archiepiscopus Quebecensis humiliter S. V. exponit quod, annuens desiderio plurimorum fidelium suæ archiepiscopalis urbis, erexit societatem sancti Vincentii a Paulo, regendam juxta regulas ejusdem societatis Parisiis institute. Nunc enixe orator desiderat hanc Quebecensem societatem posse gaudere privilegiis societati Parisiensi concessis per duo Brevia SS. Gregorii PP. XVI, quorum prius, Romanum decet Pontificem, die 10 januarii 1845 datum, et posterius Quu. Societatem sub auspiciis, die 12 augusti ejusdem anni concessum. Ideo humillime postulat orator, ut indulgentiæ ac privilegia in dictis Brevibus memorata, servatis iisdem conditionibus, per S. V. concedantur gratia eorum qui in prædictam nuper erectam societatem aggregantur, et ut in posterum concedantur quibuscumque aliis fidelibus cooptare cupientibus in similem societatem per oratorem vel successores in diœcesi erigendam. Quare

Ex audientia 88mi habita die 24 januarii 1847.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto Sacræ Congregationis de Propaganda Fide secretario, perpensis expositis, facultatem, prout petitur, in perpetuum benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Rome ex edibus S. Congregationis prædictæ, die et anno quibus supra.

JOANNES Archiepiscopus Thessalonicensis, secretarius.

### Très-Saint Père.

27. Les Evêques du Canada, depuis l'année 1850, se sont efforcés d'établir dans leurs diocèses respectifs des bibliothèques paroissiales, où chaque fidèle puisse trouver des livres propres à éclarer sa foi et à exciter sa piété. Pour encourager cette œuvre si utile à la religion, il leur a semblé qu'il serait à propos d'obtenir en sa faveur, les faveurs accordées à l'Archiconfrérie de l'Œuvre des Bons Livres de Bordeaux, par les lettres apostoliques de N. S. P. le Pape Grégoire XVI, en date du 16 septembre 1831.

Ex audientia SSmi habita die 30 novembris 1856.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, Episcopis provincise Canadensis benigne indulsit participationem spiritualium gratiarum et privilegiorum enunciatæ Archiconfraternitati Burdigalensi concessorum per litteras apostolicas felicis recordationis Gregorii PP. XVI, servatis temen conditionibus inibi expressis (1).

Dat. Romæ ex ædibus dietæ S. Congregationis, die et anno prædietis.

CAJET. Archiepiscopus Thebar. a secretis.

28. R. P. D. Josephus Octavius Plessis Episcopus Canathensis, Coadjutor Episcopi Quebecensis in America septentrionali, humillime exponit quod die 8 februarii 1801 obtinuit indultum a Sanctissimo D. N. Pio VII, quo conceditur indulgentia plenaria in perpetuum lucranda Christi fidelibus diœcesis Quebecensis, qui pie assisterint novendialibus precibus in honorem S. Francisci Xaverii, quot annis celebrandis in ecclesiis parochialibus, vel aliis ecclesiis ejusdem diœcesis ab Ordinario designandis, atque in uno ex illis novem diebus, vere contritis, et rite confessis, ao sacra communione refectis, pias ad Deum fuderint preces juxta mentem sanctæ matris Ecclesiæ. Porro dictus D. Episcopus Canathensis exponit quod plurimi Christi fideles intelligant his verbis, qui pie assisterint novendialibus precibus, teneri quotidie toto tempore novendii assistere precibus, quod impossibile est præsertim ruricolis ; ideo supplicat ut solummodo assistere teneantur ejusmodi precibus die

Voyez les règles et les indulgences de cette Archiconfrérie dans l'Appendice au Rit. rom., Observ. prélim., p. XXXI.

quo ad sacramenta accedunt et recipiunt sacram communionem ad lucrandam indulgentiam plenariam.

Ex audientia SSmi Dni. Nri. Dni. Pii Divina Providentia PP, VII habita, per me infrascriptum S. Congregationis de Propaganda Fide secretarium, die 23 februarii 1806.

Sanctitas Sua ad humillimas preces R. P. D. Josephi Octavii Plessis Episcopi Canatheusis, Coadjutoris Episcopi Quebecensis, indulgentiam plenariam alias ab eadem Sanctitate Sua sub die 8 februarii 1801 concessam utriusque sexus Christi fidelibus ejus diœcesis, qui in novendialibus precibus in honorem Sti. Francisci Xaverii in ecclesiis parochialibus, vel aliis ab Ordinario designandis assisterint, et in uno ex illis diebus contriti, confessi et sacra communione refecti, pias ad Deum preces effuderint, juxta mentem sanctæ matris Ecclesiæ, benigne extendit, atque ampliavit, ita ut eamdam plenariam indulgentiam lucrentur iidem utriusque sexus Christi fideles, qui in eo saltem die, quo contriti et confessi, sacram communionem perceperint, prædictis novendialibus precibus adstiterint, et oraverint juxta mentem Sanctitatis Suæe et pro sancta Fidei Propagatione.

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. Congregationis, die et anno quibus supra.

Dominicus Archpus. Myren.

### Beatissime Pater,

29. Archiepiscopus Quebecensis humiliter S. V. exponit sequentia: A pluribus diœcesis parochis desideratur ut plenariam iudulgentiam lucrari possint sui respective parochiani die Festi omnium Sanctorum, et die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum, applicabilem per modum suffragii animabus in purgatorio detentis, et etiam die dominica infra octavam prædicti Festi omnium Sanctorum, in quo fit Festum patronale omnium parochiarum. Horum piis annuens rationibus S. V. subjicit Archiepiscopus præfatus hanc expostulationem scilicet indulti pro Archiepiscopis Quebecensibus valituri in perpetuum, cujus tenore Archiepiscope pro tempore existenti liceret prædictam indulgentiam concedere lucrandam singulis diœcesiis parochiis a quibus desideraretur, additis conditionibus, ut omnes utriusque sexus Christi fideles vere pænitentes, confessi et sacra communione refecti, parochias devote visitaverint dichus paralictis, ibique per aliquod temporis spatium pias ad Deum preces effuderint pro sanctæ Fidei Propagatione.

ent efforcés issiales, où et à exciter i, il leur a s accordées ex, par les late du 16

, referente tario, Epism spirituaitati Burdiiis Gregorii

prædictis.

secretis.

ensis, Coadlime expomo D. N.
m lucranda
vendialibus
brandis in
Ordinario
tis, et rite
rint preces
Episcopus
his verbis,
to tempore
rurioolis;
recibus die

ans l'Appen-

Ex audientia SSmi habita die 13 januarii 1883.

SSmus Dominus Noster Gregorius Divina Providentia PP. XVI, referente me infrascripto Sacræ Congregationis de Propaganda Fide secretario, rerum adjunctis mature perpensis, benigne annuit in omnibus pro gratia juxta petita. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Rome ex ædibus dietæ Sacræ Congregationis, die et anno quibus supra.

CASTRUCCIUS CASTRACANE, secretarius.

30 Ex audientia SSmi habita die 23 januarii 1820.

Sanctissimus Daus Noster Pius Divina Providentia PP. VII, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, comibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus, qui in qualibet ecclesia diœcesis Quebecensis ab Ordinario designanda, devotionem decem feriarum sextarum in honorem S. Francisci Xaverii perficientes aliqua ex prædictis feriis sextis, contriti, confessi et sacra communione refecti, excretitis quibusdam cadem die semel ab Ordinario determinandis, vacaverint, ac pias ad Deum precess effuderint pro sanctæ Fidei Propagatione, plenariam indulgentiam perpetuis temporibus valituram, et applicabilem quoque per modum suffragii animabus in purgatorio detentis, benigne concessit atque in Domino misericorditer impertitus fuit.

Datum Romæ ex ædibus diotæ S. Congregationis, die et anno quibus supra.

C. M. Pedicini, secretarius.

31. Ex audientia SSmi habita die 11 martii 1821.

Ad humillimas preces R. P. D. Octavii Plessis Archiepiscopi Quebecensis in America Septentrionali, SSmus Dnus Noster Pius Divina Providentia PP. VII, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus, qui vere pœnitente, confessi et sacra communione refecti, aliquam publicam ecclesiam dictæ diœcesis ab eodem Archiepiscopo designandam devote visitaverint in una ex feriis tertia, quarta et quinta prioris hebdomadæ mensis julii cujuslibet anni, dummodo sint continuæ, sin minus in una ex dictis feriis secundæ hebdomadæ ejusdem mensis, ibique a solis ortu ad occasum, per aliquod temporis spatium, pias ad Deum preces effuderint pro S. Fidei Propagatione

PP. XV1, da Fide sen omnibus ntibus.

e et anno

retarius.

VII, refesecretario, a qualibet evotionem perficientes mmunione o determinotæ Fidei valituram, purgatorio impertitus

ano quibus etarius.

opi Quebeius Divina
gationis de
que sexus
ommunione
Archiepis-

quarta et amodo sint nadæ ejusd temporis copagatione plenariam indulgentiam perpetuis temporibus valituram, et applicabilem quoque per modum suffragii animabus in purgatorio detentis, benigne concedit atque in Domine misericorditer impertitur (1).

Datum Romæ ex ædibus S. Congregationis, die et anno quibus supra.

C. M. PEDICINI, secretarius.

32. Ex audientia SSmi habita die 25 augusti 1805.

Sanctitas Sua omnibus et singulis Christi fidelibus Confraternitati SSmi Cordis Jesu adscriptis, qui vere pœnitentes, confessi et sacra communione refecti, in die quo in sodalitatem cooptati fuerint, necnon quotannis in die festi SSmi Cordis Jesu et in prima feria VI vel, ejus loco, in prima dominica cujuslibet mensis ecclesiam seu oratorium ejusdem sodalitatis devote visitaverint, necnon pias ad Deum preces effuderint pro sanctæ Fidei Propagatione et juxta mentem Sanctitatis Suæ, plenariam indulgentiam, applicabilem quoque per modum suffragii animabus in purgatorio detentis, benigne concessit.

Indulgentiam pariter plenariam iisdem sodalibus concessit, qui, cum in mortis articulo constituti fuerint, Ecclesiæ sacramentis muniti, seu corde saltem tantum contriti, nomen Jesu invocaverint, et mortem de manu Domini ea qua decet animi demissione suscipientes, in manus Creatoris animam commendaverint.

Demum Eadem Sanctitas Sua iisdem sodalibus semel singulis diebus, si contrito saltem corde imaginem SSmi Cordis Jesu pie visitaverint, et quoties pariter contriti piis operibus sodalitatis devote interfuerint, centum dierum indulgentiam elargita est; hasque omnes supra memoratas indulgentias perpetuis valituras temporibus declaravit.

Datum Romæ ex ædibus S. Congregationis, die et anno quibus supra.

Dominicus Archiepiscopus Myren., secretarius.

33. Ex audientia SSmi habita die 7 martii 1819.

SSmus Dnus Noster Pius Divina Providentia PP. VII, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, precibus R. P. D. Archiepiscopi Quebecensis inclinatus, omnibus et singulis

<sup>(1)</sup> Voyez l'indulgence pour l'exposition du S. Sacrement du Dim. de la Quinquagésime et des deux jours suivants, dans l'Appendice au Rit. rom., p. XXXVI.

utriusque sexus Christi fidelibus Confraternitati SSmi Sacramenti in dicta diœcesi canonice erectæ adscriptis, qui in die ingressus cujuslibet eorum in dictam Confraternitatem, ac singulis annis feria quinta in Cœna Domini, ac SSmi Corporis Christi, et Sanctæ Annæ festivitatibus, et in commemoratione omnium fidelium defunctorum, contriti, confessi, et sacra communione refecti, pias ad Deum preces fuderint pro S. Fidei Propagatione, indulgentiam plenariam, applicabilem quoque per modum suffragii animabus in purgatorio detentis, et, quoties propriis Congregationibus ac publicis supplicationibus, vel alicujus confratris exequiis interfuerint, partialem septem annorum totidemque quadragenarum, et applicabilem ut supra, misericorditer in Domino concedit atque impertitur.

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. Congregationis, die et anno quibus supra.

C. M. PEDICINI, secretarius.

34. Ex audientia SSmi habita die 20 junii 1852.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, preces Archiepiscopi Quebecensis atque Episcoporum provinciæ Canadensis. neonon votum ab iisdem R. Patribus super his latum in generali conventu habito die 17 maii 1852, benigne indulsit ut ad fovendum in juventute magis ac magis christianæ pietatis studium quod occasione feriarum haud raro refrigescit, in seminariis et collegiis memoratæ provinciae die 30 julii singulis annis celebrari possit peculiare festum S. Aloysii Gonzagæ, juventutis Patroni, sub ritu duplici cum missa et officio sicut in festo ejusdem Sancti lie 21 junii : itemque indulsit ut alumni seminariorum et collegiorum, necnon clerici his collegiis et seminariis addicti, eadem die 30 julii, vel dominica sequenti, dummodo rite confessi et SSma Eucharistia refecti ecclesiam visitaverint vel capellam eorumdem seminariorum seu collegiorum ad honorem memorati S. Aloysii Gonzagæ, dictam indulgentiam plenariam lucrari possint. Hæc vero Sanctitas Sua in perpetuum concessit, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Rome ex ædibus dictæ S. Congregationis, die et anno quibus supra.

AL. BARNABO, a secretis,

Beatissime Pater.

35. Josephus Signay Archiepiscopus Quebecensis humiliter S. V. exponit quod pia et devota utriusque sexus fidelium confraternitas sub invocatione SSmæ Familiæ Jesu, Mariæ et Joseph erecta fuerit in ecclesia parochiali Quebecensis urbis per primum regionis Canadensis Episcopum, R. P. D. Franciscum de Laval-Montmorency, Episcopum Petræensem in partibus, quæ erectio facta est virtute bullæ SSmi Domini Nostri Alexandri PP. VII, datæ Romæ apud S. Mariam-Majorem die 28 januarii 1665. Hujus bullæ tenore plurimæ concessæ fuerunt indulgentiæ per confratres et consorores ejusdem piæ societatis, sed tantum in dicta urbis Quebecensis parochiali ecclesia lucrandæ.

Cum vero constat hanc eamdem confraternitatem in pluribur parochiis diœcesis Quebecensis existere, nullis tamen ejusdem erectionis reperiendis diplomatibus, ignoratur qua auctoritate erecta fuerit in iisdem locis.

Nunc autem ut omnino tollatur dubium de validitate omnium confraternitatum quæ sic fuerint erectæ, et item desiderans ut eædem regulariter in aliis parochiis suæ diæcesis constituantur, ex quibus magni pietatis et religionis fructus oriundi sunt, humillime S. V. rogat ut ipsi et successoribus suis benigne concedantur quæ sequntur:

I. Indultum per S. Sedem apostolicam erogari, cujus tenore validæ et ratæ fiant erectiones de quibus supra, et gaudere possint in perpetuum indulgentiis iisdem adjungendis virtute bullæ præfatæ.

II. Facultatem confraternitatem dictam erigendi cum iisdem indulgentiis perpetuo valituris in diversis parochiis ubi desiderata fuerit.

III. Indultum perpetuo valiturum, quo indulgentiam plenariam lucrari possint confratres et consorores dietam societatem jam ingressi vel in futurum ingressuri, qui vere pœnitentes confessi, et sacra communione refecti, singulis annis devote visitaverint ecclesiam vel capellam ejusdem confraternitatis tam Quebeci quam in aliis locis ubi regulariter fuerit erecta, sequentibus diebus: 10. Dominica 3a post Pascha, in qua solemniter celebratur festum Sanctissimæ Familiæ; 20. qualibet die infra octavam ejusdem festi; et ibidem pias ad Deum effuderint preces juxta mentem Suæ Sanctitatis.

IV. Præterea postulat ut istæ indulgentiæ possint applicari, per modum suffragii, animabus tam confratrum et consororum dictæ socie-

n Domino no quibus

ramenti in

cujuslibet

quinta in

festivitati-

n, contriti, es fuderint

em quoque

uoties pro-

cujus con-

totidemque

retarius.

, referente ario, preces Canadensis. nerali convendum in occasione memoratm re festum n missa et indulsit ut ollegiis et dummodo nt vel camemorati ri possint. uibuscum-

no quibus

secretis.

tatis quam aliorum fidelium in purgatorio detentis, juxta intentionem easdom indulgentias lucrantium. Quare

Ex audientia SSmi habita die 8 martii 1846.

SSmus Dominus Noster Gregorius Divina Providentia PP. XVI, referente me infrascripto Sacræ Congregationis de Propaganda Fide secretario, perpensis expositis, benigue annuit in omnibus pro gratia juxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. Congregationis, die et anno quibus

supra.

JOANNES Archiepiscopus Thessalonicensis, secretarius.

### Beatissime Pater.

36. Episcopus Sidymensis, Coadjutor et Administrator diœcesis Quebecensis, humillime deprecatur S. V. ut sequentes gratias concedere dignetur pro dicta diœcesi Quebecensi;

L Ut sacerdotes aggregati alicui piæ societati aut confraternitati ab Episcopo approbatæ, in qua juxta regulas tenentur quasdem missas pro defunctis suæ societatis aut confraternitatis celebrare, indulgentiam plenariam iisdem defunctis applicandam lucrari possint dicendo has missas.

37. II. Indulgentiam 7 annorum totidemque quadragenarum iis qui per mediam horam orationi montali, vel lectioni scripturæ sacræ, aut qui per quartam partem horæ visitationi SSmi Sacramenti, vel spirituali lectioni vacaverint.

38. III. Indulgentiam centum annorum confessariis qui confessionem generalem exceperint ac compleverint per absolutionem.

39. IV. Indulgentiam plenariam pœnitentibus qui, absoluta cum debitis dispositionibus sua confessione generali, ac sacra communione refecti, pro S. Fidei Propagatione oraverint.

40. V. Ut sacerdotes lucrari possint indulgentias plenarias, si per singulos quindecim dies confiteantur sua peccata, aliaque præscripta operentur.

Ex audientia SSmi habita die 18 augusti 1850.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, benigno rescripsit ut infra:

Ad 1um. Pro gratia juxta petita.

ntentionem

PP. XVI, anda Fide pro gratia

nno quibus

retarius.

eccsis Queconcedere

fraternitati lem missas lulgentiam icendo has

narum iis ræ sacræ, menti, vel

confessio-

oluta cum mmunione

as, si per cripta ope-

, referente scoretario, Ad 2um. Pro gratia juxta petita.

Ad Sum. Indulgentiam plenariam, dummodo et ipsi confessarii, rite confessi et S. Eucharia! fecti, opus de quo in precibus absolverint.

Ad 4um. Pro gratia juxta petita.

Ad 5um. Pro gratia, dummodo vere copia confessariorum desit.

Datum Rome ex ædibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die et anno qui us supra.

AL. BARNABO, a secretis.

41. Plurimi ex missionariis hujus diœcesis seepissime longo tempore, ob distantiam locorum, confessionis beneficio privantur. Pro iisdem postulat Archiepiscopus ut quodam privilegio gaudere possint, quo plenarias indulgentias quibusdam exercitiis affixas possint lucrari sine confessione actuali, pro omnibus illis casibus, in quibus, confessione requisita, illam tamen nisi difficillime adimplere possint.

SSmus D. N. Gregorius Divina Providentia PP. XVI, referente me infrasoripto S. Cong. de Prop. Fide secretario..... rescribi mandavit

ut infra, videlicet :

Pro gratia juxta petita, excepto tamen tempore indulgentise plenarise in forma Jubilsei.

Datum Romæ ex ædibus S. Cong., die 28 februarii 1836.

JOANNES BRUNELLI, secretarius.

42. Ex audientia SSmi habita die 23 januarii 1820.

SSmus Dnus Noster Pius Divina Providentia PP. VII, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, singulis presbyteris diœcesis Quebecensis in America Septentrionali, qui spiritualibus exercitiis (gallice retraite) quinque continuis diebus vacaverint, dummodo ultima die contriti et confessi, missam celebrent, vel sacram communionem recipiant, indulgentiam plenariam semel in anno lucrandam, et applicabilem per modum suffragii animabus in purgatorio detentis, perpetuisque temporibus duraturam, benigne concedit atque impertitur.

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. Congregationis, die et anno quibus supra.

C. M. PEDICINI, secretarius.

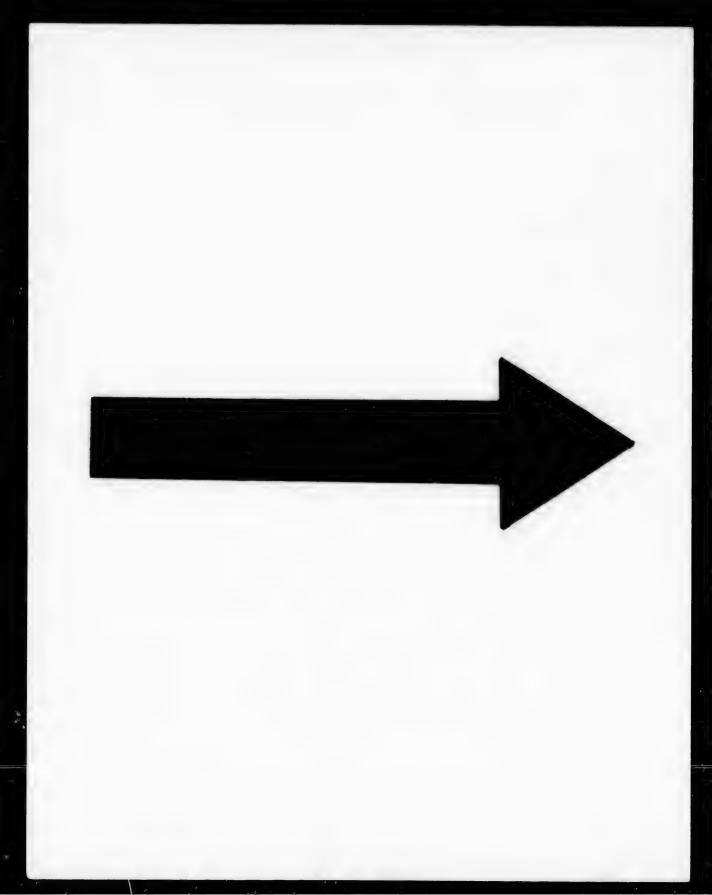



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STANDARY SERVICE SERVI

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

Sill VIIII GZ

43. Ex audientia SSmi habita die 23 januarii 1820.

Sanctissimus Drus Pius Divina Providentia PP. VII, referente me infrascripto Sacræ Congregationis de Propaganda Fide secretario, omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus diœcesis Quebecensis in America Septentrionali, qui spiritualibus exercitiis (gallice retraite) tribus saltem continuis diebus vacaverint, atque, in ultima die contriti, confessi et sacra communione refecti, pias ad Deum preces fuderint pro sanctæ Fidei Propagatione, indulgentiam plenariam semel in anno lucrandam, et applicabilem per modum suffragii animabus in purgatorio detentis, perpetuisque temporibus duraturam, benigne concedit atque impertitur.

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. Congregationis, die et anno quibus supra.

C. M. PEDICINI, secretarius.

#### Beatissime Pater,

44. R. D. Josephus Octavius Plessis, Electus Episcopus Canathensis et Coadjutor Illustriss. D. Episcopi Quebecensis, humillime supplicat Sanctitati Vestræ pro impetrandis in perpetuum indulgentiis infra designatis, scilicet ....... Pro indulgentia plenaria a quibuslibet Christi fidelibus lucranda, qui vere contriti et confessi sacram communionem suscipiunt iu parochiis diœcesis Quebecensis, eo tempore quo Episcopus per se, vel per Coadjutorem suum, visitationem pastoralem ibidem perficit, et orabunt pro necessitatibus Ecclesiæ, juxta mentem Sanctitatis Vestræ.

Ex audientia Beatissimi Dni Nostri Domini Pii Divina Providentia Papæ VII habita per me infrascriptum S. Cong. de Prop. Fide secretarium, die 8 februarii 1801.

Sanctitas Sua benigne indulsit juxta preces, ea tamen lege quod qui lucrari volunt indulgentias, vere contriti et rite confessi, ac sacra communione refecti, pias ad Deum fuderint preces, juxta mentem sanctæ matris Ecclesiæ.

Datum Romæ ex ædibus dictæ S. Congregationis, die et anno quibus retro.

N. Archiep. Euberctanus, secretarius.

45. Vide App. ad Rit. rom., p. XXIX.

referente me secretario, cesis Quebeitiis (gallice c, in ultima Deum preces ariam semel animabus in

enigne conanno quibus

cretarius.

Canathensis
ne supplicat
entiis infra
libet Christi
mmunionem
o Episcopus
lem ibidem
a Sanctitatis

Providentia Fide secre-

ge quod qui sacra comitem sanctæ

anno quibus

cretarius.

### Beatissime Pater,

46. Cum oratio vocalis proprie dicta proferri non possit a surdis simul et mutis, deputatus ad apostolicam Sedem J. C. Prince Episcopus Martyropolitanus et Coadjutor Marianopolitanensis, ad pedes S. V. provolutus, humiliter deprecatur ut sequentem favorem indulgere dignetur:

Cuique surdo et muto indulgentias tum partiales tum plenarias fidelibus concessas lucrari liceat, precibus vocalibus non recitatis, sed solummodo per alia signa expressis, juxta instructionem a magistris suis acceptam.

Ex audientia SSmi habita die 21 martii 1852.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide secretario, benigne annuit pro gratia juxta petita, dummodo oratores preces injunctas sufficienter intelligere constet.

Dat. Romæ ex æd. dic. S. Congregationis, die et anno quibus supra.

Al. BARNABO, a secretis.

47. Ex audientia SSmi habita die 19 maii 1822.

Ad humillimas preces R. P. D. Octavii Plessis Archiepiscopi Quebecensis, SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. VII, referente me infrascripto Sacræ Congregationis de Propaganda Fide secretario, ne Christi fideles Archiepiscopi oratoris jurisdictioni subjecti spritualibus destituantur subsidiis, apostolica auctoritate benigne indulsit, ut quoties in diœcesi Quebecensi festa sanctorum quibus iudulgentia annexa est transferri contingat, etiam indulgentia transferatur, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Rome ex sedibus dictee Sac. Congregationis, die et anno quibus supra.

C. M. Pedicini, secretarius.

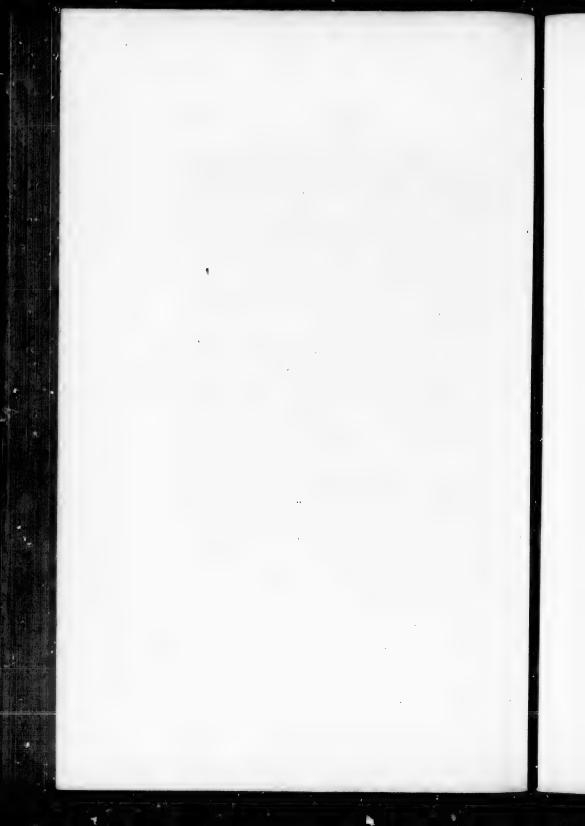

# APPENDIX II.

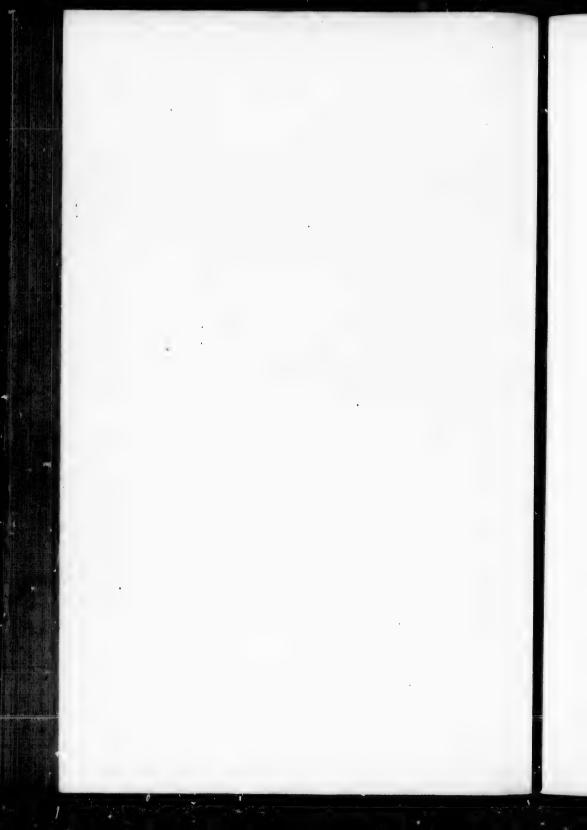

# APPENDIX II.

# DECRETA SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS.

- Absolutio pro defunctis, post missam de festo duplici; 3.—pro sacerdote; 4.—a quo fieri debeat.
   An verba: Non intres in judicium, &c., mutari possint?
- Altare sub quo sunt sepulta cadavera; 7.—portatile, quando indiget nova consecratione; 8 et 9.—privilegiatum, quoad missam in eo dicendam ad lucrandam indulgentiam.
- Anniversaria defunctorum in festis duplicibus ; 11.—in duplici majori; 12 et 13.—translata.
- 14. Anniversarii Episcopi commemoratio.
- 15 et 16. Anniversariorum creationis et coronationis S. Pontificis commemoratio.
- 17. Amictus, albæ, &c., ex qua materia conficiendi sunt.
- 18. Annuli benedictio in secundis nuptiis.
- Antiphona Ave Regins semper dicenda die 2a februarii ; 20. recitari debet stando, in vesperis ante meridiem in sabbatis Quadragesimæ.
- Aspersio aquos benedictos in diebus dominicis fieri debet per celebrantem.
   Celebrans associari debet a ministris altaris.
   Aspersio restringitur ad dies dominicas tantum.
- Aqua benedicta, an quoties fit, toties sal sit exorcizandus; 25. removenda in triduo ante pascha.
- 26. Absolutio pro defunctis post missam de die.

## A

1. Utrum absolutio pro defunctis, finita missa, fieri possit tantummodo quando dicta fuit missa de Requiem, vel utrum fieri etiam possit, in paramentis tamen nigris, quando dicitur missa de festo duplici, cujus fructus defunctis applicatur?

Resp. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam. Die 9 junii 1853.

2. An diebus in quibus fit de festo duplioi, cum nonpossit dici missa de Requiem nisi præsente cadavere, cantata missa de Sancto, possit fieri in fine hujus missæ absolutio circa lecticam collocatam in plano ecclesiæ, canente choro Libera me, Domine. &c?

Resp. Negative. Die 4 augusti 1708.

3. An in exequiis defunctorum sacerdotum, præsente corpore, subdiaconus se sistere debeat ad caput defuncti sacerdotis, vel ad pedes?

Resp. Servetur Rituale romanum, et in exequiis defuncti sacerdotis præsente corpore, locetur crux ad caput defuncti, inter feretrum et altare. Die 3 sept. 1746.

- Congruum est ut absolutio ad feretrum fiat ab ipso sacerdote qui missam celebravit, non ab alio diverso. Die 21 julii 1855.
- 5. In depositione defunctorum, in verbis illis: Non intres in judicium cum servo tuo, quando est mulier, aut plures sunt defuncti, an possunt verba servo tuo mutari in servo tuo, vel servis tuis, absque sacræ Rubricæ læsione?

Resp. Negative. Die 5 julii 1698.

- Non potest celebrari in altare sub quo sunt sepulta cadavera defunctorum. Die 11 junii 1629.
- 7. Altare portatile cujus sepulchrum, aliis remanentibus vestigiis consecrationis, invenitur sacris Reliquiis vacuum, vel cujus, deleta tantum Episcopi sigillo super sepulchrum hispanica cera impresso, obseratæ tamen inveniuntur sacræ Reliquiæ, indiget nova consecratione. Die 23 maii 1846.
- 8. Ad lucrandam indulgentiam altaris privilegiati, missa de Requiem omnino dicenda est, quando a Rubrica permittitur: juxta autem Constitutiones summorum Pontificum, indulgentia altaris privilegiati, in duplicibus, lucratur per celebrationem missæ officio diei correspondentis, et cum colore paramentorum conveniente, cum applicatione sacrificii. Die 22 julii 1848.

oundam. Die

ossit dici missa cto, possit fieri plano eccle-

corpore, subad pedes? ncti sacerdotis retrum et alta-

sacerdote qui

55.

itres in judidefuncti, an is, absque sa-

cadavera de-

ibus vestigiis ıs, deleta tanresso, obseracratione. Die

a de Requiem autem Conslegiati, in durrespondentis, one sacrificii.

9. Quead altaria, seu in perpetuum, seu ad septennium, seu ad aliud brevius, vel longius tempus, sive pro omnibus, sive pro aliquo, vel aliquibus hebdomadæ diebus privilegiata, in quibus ex obligatione, vel ex sola fidelium devotione, etiam in duplicibus celebrandse sunt missee de Requiem, per celebrationem missarum de festo currente, cum applicatione sacrificii juxta mentem benefactorum satisficri dictis obligationibus, et suffragari cum iisdem indulgentiis, perinde ac si essent celebratæ missæ de Requiem ad formam privilegiorum, juxta declarationes super his ab eadem S. C. alias editas, et respective approbatas a fel. rec. Paulo V, die 19 maii 1614, Alexan. VII, die 5 aug. 1662, et litteris in forma Brevis desuper expeditis die 22 januarii 1667, aliisque a Clem. IX, die 23 sept. 1669, declaravit S. Cong. (1) Die 24 julii 1683.

10. In ecclesiis parochialibus ruralibus, in quibus per annum plerumque unus tantum sacerdos celebrat, et sine cantu, potest dici missa de Requiem, quando anniversaria, ex testatorum dispositione, corum recurrente obitus die..... incidunt in festum duplex minus. Die 19 junii 1700.

11. Auniversaria et missæ cantatæ de Requiem, relictæ ex dispositione testatorum, quotannis in die ipsorum obitus, etiam in festo duplici majori contingentes celebrari possunt. Die 22 nov. 1664.

12. Anniversaria, sive missæ quotidianæ cantatæ de Requiem, relictæ ex dispositione testatorum pro certis diebus, iisque impeditis die dominica seu alio festo de præcepto, cautari possunt (ex indulgentia) in diebus subsequentibus, seu antecedentibus, in quibus occurrunt officia de duplici majori non tamen de præcepto.

(1) 1° Altare privilegiatum perpetuo concessum est cathedralibus a Benedicto XIII, et a Clemente XIII, ad septennium omnibus ecclesiis parochialibus. Item omnia altaria sunt privilegiata, durante expositione 40 horarum, et in die Commemorationis defunctorum.

2º Privilegium conceditur altari fixo, scilicet quod a loco dimoveri non possit, licet pars superior seu lapis sacratus queat auferri. S. C. Ind., 20 martii

3º Qui habet privilegium personale, vel qui celebrat in altari privilegiato debet missam celebrare de Requiem, diebus non impeditis, ut lucretur indul-gentiam. Eadem, 18 martii 1711.

4º Privilegium reviviscit, si, ecclesia destructa, altare in eodem loco reædifi-cetur ; secus, si alibi. Eadem, 30 aug. 1847.

5º Item reviviscit, si altare destructum reædificetur, etiam diverso loco ecclesire, sed sub eodem titulo. Eadem, 30 aug. 1857.

- 13. In anniversario translato ob festum de precepto, recitanda est oratio prout in Missali (1). Die 4 maii 1668.
- Commemoratio anniversarii Consecrationis Episcopi locum habet tantum in dominicis et duplicibus secundæ classis, in reliquis est omittenda. Die 12 sept. 1840.
- 15. In anniversariis Creationis et Coronationis summi Pontificis pro tempore regnantis, in universa Ecclesia collecta pro S. Pontifice dici debet, et sub unica conclusione in diebus secundæ classis. Die 22 maii 1841.
- 16. Commemoratio pro summo Pontifice regnante, in omnibus missis cantatis et lectis, in die anniversaria tam Creationis quam Consecrationis ejusdem, est præceptiva. *Die* 14 aug. 1858.
- 17. Quamvis S. R. C., sub die 15 martii 1664, reprobaverit morem qui forte alicubi obtinuerat, conficience amictus, albas, tobaleas altarium, necnon corporalia et pallas ex tela quadam composita ex lino et gossypio subtilissimo; nihilominus ex novissimis temporibus adeo invaluit abusus, ut, constante ecclesiastica disciplina posthabita, nonnullis in ecclesiis non alia adhibeantur supellectilia, vel ad sacrificandum, vel ad altarium usum, nisi ex simplici gossypio confecta..... Ad hanc corruptelam, quam bene multi consuctudinis nomine cohonestare nituntur, evellendam studia verterunt Em. et Rev. Domini Cardinales sacris tuendis Ritibus præpositi : solliciti ideirco, ut quod ab Ecclesiæ primordiis, quoad sacra indumenta et supellectilia, ob reales et mysticas significationes, institutum est, retineatur, restituatur, et in posterum omnino servetur, declararunt et decreverunt ab antiquo more, sub quolibet prætextu, colore et titulo, non esse recedendum, et eadem sacra indumenta et supellectilia conficienda esse ex lino aut canabe, non autem ex alia quacumque materia, etsi munditie, candore et tenacitate linum aut canabem æmulante et æquante ..... Et ita decreverunt, et ubique locorum, si SSmo Domino Nostro placuerit, servari mandarunt. Die 15 maii 1819.

Quod decretum generale Sanctitas Sua approbavit, confirmavit, typisque editum publicari præcepit, ac præterea jussit ut locorum Ordinarii ejusdem observantiæ sedulo incumbant. Die 18 ejusdem mensis et anni.

<sup>(1)</sup> Pour les jours où il n'est pas permis de chanter des services anniversaires, voyez l'Append, au Rituel romain, p. XXXVII,

recitanda est

i locum habet quis est omit-

Pontificis pro Pontifice dici ssis. *Dic* 22

in omnibus is quam Con-

averit morem tobaleas altasita ex lino et poribus adeo thabita, nonad sacrificanfecta..... Ad ne cohonestare ni Cardinales d ab Ecclesiæ es et mysticas in posterum nore, sub quot eadem sacra canabe, non et tenacitate ecreverunt, et ri mandarunt.

irmavit, typisrum Ordinarii em mensis et

s anniversaires,

18. In nuptiis que secundæ dicuntur, non est omittenda benedictio annuli. Die 27 avg. 1836.

19. Antiphona Ave Regina, &c., semper dici debet die 2a februarii, etiamsi festum Purificationis transferatur. Die 10 januarii 1698.

 In sabbatis Quadragesimæ, ad antiphonam B. M. Virginis, in Vesperis ante meridiem celebratis, standum. Die 12 aug. 1854.

21. Aspersio aquæ benedictæ in diebus dominicis fieri debet per ipsum celebrantem, etiamsi sit prima, vel alia dignitas, non obstante contraria consuetudine, quæ potius corruptela quam consuetudo dici debet, cum sit contra rubricas Missalis romani et Cæremonialis, lib. 2, cap. 30: et ita servari mandavit. Die 27 novembris 1632.

22. Celebrans aspergens populum aqua benedicta associari debet a diacono et subdiacono, et ministris altaris, et recitare Miserere ad formam Ritualis, tit. de Benedict. Die 31 julii 1665.

23. Ritus aspergendi aqua benedicta populum restringitur ad dies dominicas tantum ante missam. Die 31 julii 1665.

24. An quoties fit aqua benedicta, toties sal sit exorcizandus, vel adhiberi possit jam in hujusmodi functione exorcizatus, et in hune usum servatus, conformiter Rituali romano Pauli V, de baptismo administrando?

Resp. Negative quoad primam partem ; affirmative quoad secundam. Die~8~aprilis~1713.

25. In ultimo Majoris Hebdomadæ triduo, removendane est a vasis ecclesiæ aqua benedicta?

Resp. Affirmative, ac retinenda consuetudo illam amovendi. Die 12 nov. 1831.

26. Utrum prohibitio a S. Congregatione facta absolutionis prodefunctis, post missam de die, extendi debeat ad casum quo sacerdos, sacris vestibus exutus, hanc functionem peraget prout omnino in ritu...

Resp. Supplicandum Sanctissimo pro gratia in casu, exceptis duplicibus 1 et 2 classis, et ad mentem. Mens est ut Ordinarius, ea qua præstat prudentia et zelo, curet consuctudines, de quibus in dubio, paulatim aboleri. Die 12 sept. 1857.

# B

- Baptismi caremonia supplenda adulto catholico; 2.—haretico ad fidem converso, 3. Interrogationes in administratione baptismi in lingua latina.
- Benedictio aquæ in Sabbato sancto; 5.—fontis baptismalis. 6,
   Plura de eadem benedictione, de usu aquæ baptismalis, et sacrorum oleorum. 9. Consuetudo benedicendi fontem baptismalem semel tantum in anno, reprobatur.
- 10. Benedictiones candelarum, cinerum, &c., a quo fieri debent.
- 11. An fieri possunt sine cantu.
- 12. Benedictio sacerdotis in fine missæ, ad quam genuflectendum;
  13.—populi cum sacra pixide velo cooperta.
- Benedictiones omittenda in matrimonio, si mulier sit vidua; 15. pro quibus Rituale non dat formulam.
- 16. Benedictio crucis, an fieri potest a simplici sacerdote.
- 1. Quando cæremoniæ et preces supplendæ sunt adulto catholico, valide post nativitatem baptizato, sed omissis cæremoniis quæ, juxta Rituale romanum, præcedere vel sequi debent, illæ cæremoniæ et preces serventur quæ in Rituali romano assignantur pro baptismo infantium. Die 27 aug: 1836.
- 2. Quænam ex his cæremoniis servari debeat, quum adultus, ab hæresi ad fidem catholicam conversus, baptizandus est sub conditione, ob dubium fundatum de validitate baptismi ipsi a ministro hæretico collati?
- · Resp. Quatenus supplendæ sint et supplendæ credantur, ut in dubio, illæ supplendæ sunt quæ pro adultorum baptismo sunt præsoriptæ. Eadem die.
- 3. In administratione baptismi, interrogationes fieri debeut in lingua latina. Die 12 aug. 1854.
- 4. An in ecclesiis tam parochialibus quam non parochialibus, ubi deest numerus cantorum, possit celebrari, in Sabbato sancto, unica missa privata, loco solemnis, ut in iis ecclesiis fiat benedictio tam cerei quam aquæ?

An benedictio aquæ in Sabbato sancto sine infusione olei sancti fieri possit, in ecclesiis uon habentibus fontem baptismalem?

Resp. Ad utrumque : Negative. Die 19 julii 1697.

5. 1º An quando oleum sacrum præsentis anni haberi non potest, benedictio fontis baptismalis in Sabbato sancto fieri debeat cum Chrismate et Oleo præcedentis anni ; an potius omittenda sit infusio Chrismatis et Olei, usquedum accipiantur recenter consecrata (1)?

6. 2° Au in baptismo solemni infantium utendum sit hujusmodi aqua, benedicta quidom, cum reliquis creremoniis Missalis, sed absque consecratione, seu mixtione sacrorum Chrismatis et Olei: an vero aqua consecrata præcedente anno, quæ ad hunc finem conservetur?

7. 3° An, supposito quod aqua baptismalis benedicta sit cum veteribus Oleis, eo quod recenter consecrata non habeantur, infundi debeat in piscinam simul ac nova recipiantur Olea, et iterum cum his alia benedicenda sit, juxta cœremonias Ritualis romani; an vero illa conservari et uti debeat usque ad benedictionem in vigilia Pentecostes, prout in Missali?

8. 4° An in baptismate solemni ungendi sint infantes Oleo et Chrismate præcedentis anni, dum recenter sacrata non habeantur; an vero omittenda sit hæc cæremonia, et postea supplenda, cum novum Oleum et novum Chrisma recipiuntur?

Resp. Ad 1. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad 2. Negative ad utrumque; sed fieri debet benedictio cum Oleis
anni præcedentis, ceu provisum in prima parte superioris dubii.

Ad 3. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad 4. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam. Die 23 sept. 1837.

9. Consuetudo etiam immemorialis benedicendi fontem baptismalem semel tantum in anno, videlicet Sabbato sancto ante Pascho, velut abusus et rubricis contraria est eliminanda. Die 7 decemb. 1844.

10. Absente Archiepiscopo, benedictiones candelarum, palmarum, cinerum, fontis baptismalis, fieri debent per celebrantem missaam. Die 26 februarii 1628.

(1) Consuetudo benedicendi aquam, Sabbato sancto, in aliquo vase separato ex quo, ante infusionem sacrorum oleorum, aqua extrahitur et mittitur in fontem......, ex speciali gratia servari potest. Die 12 aug. 1854.

2.—hæretico ione baptismi

aptismalis. 6, aptismalis, et em baptisma-

debent.

istectendum ;

vidua ; 15.—

lto catholico, s quæ, juxta æremoniæ et pro baptismo

n adultus, ab b couditione, istro hæretico

r, ut in dubio, t præsoriptæ.

bent in lingua

chialibus, ubi sancto, unica ictio tam cerei

- 11. An in ecclesiis parochialibus, in quibus nullus exstat clerus, sed sclum parochus, possit et debeat iste facere benedictionem candelarum, cinerum, palmarum, cerei paschalis, fontis baptismalis et ceterorum hujusmodi, nec non instituere officium Feriae quintae in Coena Domini et Foriae sextae in parasceve sine cantu, et solum privata voce, prout celebratur missa privata?
- R. Servetur parvum corremoniale à Benedicto XIII ad hoc editum. Die 23 maii 1846 (4904 ad 1).
- 12. Ad benedictionem sacerdotis in fine missæ solemnis, seu cantatæ, canonici profunde se inclinantes stare, alii genuflectere debent. Die 27 aug. 1836.
- 13. In benedicendo populum cum sacra pixide, sacerdos debet illam totam cooperire extremitatibus veli oblongi humeralis. Die 23 februarii 1839.
- 14. Si mulier esset vidua, debetne omitti missa pro sponso et sponsa, ut omittendæ sunt benedictiones infra eam descriptæ, post orationem domin.cam et *Ite missa est*?

Resp. Si mulier est vidua, non solum debet omitti benedictio nuptialis, sed etiam missa propria pro sponso et sponsa (1). Die 3 martii 1761 (2).

- 15. In benedictionibus pro quibus Rituale non dat formulam, v. g., in benedictionibus seminum, producendum signum crucis super ro benedicenda, cum formula In nomine Patris, &c., deinde rem ipsam, absque cereo secenso, cum aqua benedicta aspergendam S. C. declaravit. Die 12 aug. 1854.
- (1) Pour les jours où l'on doit dire cette messe, voyez le décret général dans le Compendium du Rituel romain à l'usage de la province, p. 151.

(2) 1º Licite matrimonium contractum coram parocho benedicitur ab alio sacerdote, de consensu parochi vel Ordinarii.

2º In eadem missa potest sacerdos plures sponsos benedicere.

3º Sed ab codem sacerdote celebrante aspergi debent sponsi ante altare genuficzi, non autem ab al sacerdote.

4º Non licel aponsos benedicere in missa defunctorum.

5° Quando plures simul copulantur, accepto primum singulorum consensu, et rita celebratis singulorum matrimoniis, dictaque pro singulis a parocho forma Ego vos conjungo, &c., nihil obstat quominus benedictiones annulorum ct reliquae benedictiones fiant in communi per verba generalia. S. Cong. Inquie, die 1 sept. 1841.

6º Parochus essissens matrimonio mixto licito, non modo benedicere solemniter nequit, sed etiam sine stola et cotta abstineat se a benedictione annuli, et a dicenda forma Ego vos conjungo, fc. Ecdem, die 28 aug. 1839. 16. In Rituali, benedictic novae crucis ponitur inter reservatas Episcopis, vel aliis facultatem habentibus: decreto autem 12 julii 1704 ad 2 declaratuz: "Cruces altarium et processionum, quæ non sunt benedictae de præcepto, posse benedici privatim à simplici sacerdote."

Quaeritur ergo, quid intelligendum per novas cruces, quarum benedictio est Episcopis reservata? An simplex presbyter possit benedicere cruces usui privato, v. g., ut ponantur in domibus fidelium destinatas, et, in casu, adhibere formulam benedictionis novae crucis a Rituali traditam?

R. Quoad primam partem, intelligendas cruces cometeriorum, aliasque publice exponendas: ad secundam partem, affirmative. 12 aug. 1854 (ad 66).

# C

1. Calendario dioccesis adharendum in dubiis.

clerus, sed

ndelarum.

ceterorum

na Demini

nce, prout

ad hoc

seu can-

e debent.

bet illam

ie 23 fe-

et sponsa, orationem

ctio nup-

e 3 martii

m, v. g.,

er re be-

m ipsam,

C. decla-

néral dans

r ab alio

altare ge-

consensu,

ulorum ct

rg. Inquis.,

ere solem-

annuli, et

- 2. Calix amittit suam consecrationem per rovam deaurationem.
- An duo calices adhiberi possint a sacerdote qui duas missos celebrat eadem die. 4. Quomodo primus purificari debeat.
- Campanæ in nulla ecclesia pulsandæ Sabbato sancto, antequam in cathedrali pulsentur.
- 6. Candelarum, &., distributio facienda in unaquaque ecclesia.
- Cantiones nulgari lingua in festivitate SS. Sacramenti non probantur; 8.—quomodo permitti possint in benedictione ejusdem SS. Sacramenti.
- 9. Capitis inclinatio facienda ad nomen Jesu, &c.
- 10. Capella in palatio Episcopi, quoad celebrationem missæ.
- 11. Casulæ ex gossypio, non prohibitæ.
- 12. Cereus paschalis, quoad grana incensi in eo infigenda.
- 13. Caremoniale Episcoporum servandum in omnibus.
- Confraternitates non erigendæ, inconsulto Episcopo; 15.—duæ erigi non possunt in eodem loco.
- 16. Communio, an ministrari possit in missis de Requiem; 17,—sumi debet de manu Episcopi Feria V in Cæna Domini ab omnibus presbyteris; 18.—et etiam ab omnibus de clero inservientibus

missæ; 19.—quando danda sit, si insufficiens sit numerus hostiarum, an liceat eas dividere.

 Commemorationes Patroni vel Titularis in divino officio; 21. in ecclesiis quarum B. M. Virgo est Titularis.

22. Concentus musici locus in processionibus.

23. Concio coram SS. Sacramento exposito non facienda capite tecto.

 Concurrentes octavæ festivitatum B. M. V. cum duplics minori intigras habent vesperas primas et secundas.

 Consuetudo laudabilis servanda; 26.—non valet præscribere contra rubricas.
 Consuetudines quæ sunt contra Missale romanum dicendæ sunt corruptelæ.

Cruces altarium, an sint benedicendæ; 29.—an removendæ ubi expositum est SS. Sacramentum. 30. Cruces usui privato destinatæ benedici possunt a simplici presbytero.

1. An in casibus dubiis adbærendum sit calendario diœcesis, sive quoad officium publicum et privatum, sive quoad missam, sive quoad vestium sacrarum colorem, etiamsi quibusdam probabilior videtur sententia calendario opposita?........Et quatenus affirmative, an idem dicendum de casu quo certum alicui videtur errare calendarium?

Resp. Standum calendario. Di. 13 maii 1835.

- 2. Calix et patena suam amittunt consecrationem per novam deaurationem, et indigent nova consecratione. Die 14 junii 1845.
- 3. 1° An retinendus sit usus, qui dicitur vigere in diœcesibus Compostellana et Salamantina, necuon in diœcesi Meldensi, et in aliis Gallicis diœcesibus, vel sit permittendus alibi, adhibendi scilicet ob peculiares rationes duos calices, quum sacerdos duas celebrat missas eadem die in ecclesiis longe dissitis?
- 4. 2° Et quatenus ob peculiares circumstantias hujusmodi usus retinendus sit, vel permittendus, quid servandum circa purificationem primi calicis, ut et reverentiæ sacramento debitæ consulatur, et sacerdos jejunus maneat pro secunda missa, habita ratione peculiarium circumstantiarum, quæ tam in primo quam præcipue in secundo supplici libello exponuntur?

erus hostia-

io : 21.—

capite tecto. minori in-

præscribere ra Missale

ndæ ubi ex-

ivato desti-

ecesis, sive sive quoad idetur senin idem dim?

vam deau-5.

ibus Comin aliis Galt ob pecusas eadem

usus retiificationem et sacereculiarium a secundo Resp. Ad 1. Usum duorum calicum in casu posse permitti. Ad 2. Ad mentem. Mens est ut conficiatur Instructio.

Ejusmodi autem Instructio, quam ad mentem et ex mandato S. Congregationis idem Emus et Rmus Cardinalis della Genga Sermattei una cum R. P. D. Andrea Maria Trattini Sacræ Fidei Promotore digessit, est prout sequitur:

Quando sacerdos eadem die duas missas dissitis in locis celebrare debet, in prima, dum divinum sanguinem sumit, eum diligentissime sorbeat. Exinde super corporali ponat calicem, et palla tegat, ac junctis manibus in medio altari dicat: Quod ore sumpsimus, &c., et subinde squæ vasculo digitos lavet dicens: Corpus tuum, &c., et abstergat. Hisce peractis, calicem super corporali manentem adhuc, deducta palla, cooperiat, ceu moris est, scilicet primum purificatorio linteo, deinde patena ac palla, et demum velo. Post hæc, missam prosequatur, et completo ultimo evangelio, rursus stet in medio altari, et detecto calice, inspiciat an aliquid divini sanguinis necne ad imum se receperit, quod plerumque continget.

Quamvis enim sacræ species primum sedulo sorptæ sint, tamen, dum sumuntur, quum particulæ quæ circum sunt undequaque sursum deferantur, nonnisi deposito calice ad imum redeunt. Si itaque divini sanguinis gutta quædam supersit adhuc, ea rursus ac diligenter sorbeatur, et quidem ex eadem parte qua ille primum sumptus est. Quod nullo modo omittendum est, quia sacrificium moraliter durat, et superexstantibus adhuc vini speciebus ex divino præcepto compleri debet.

Postmodum sacerdos in ipsum calicem tantum saltem aquæ fundat quantum prius vini posuerat, camque circumactam, ex eadem parte qua sacrum Sanguinem biberat, in paratum vas demittat. Calicem subinde ipsum purificatorio linteo abstergat, ac demum cooperiat, uti alias fit, atque ab altari decedat.

Depositis sacris vestibus et gratiarum actione completa, aqua e calice demissa, pro rerum adjunctis, vel ad diem crastinam servetur (si nempe eo rursus sacerdos redeat missam habiturus), et in secunda purificatione in calicem demittatur, vel gossypio, aut stupa absorpta comburatur, vel in sacrario, si sit exsiccanda, relinquatur, vel demittatur in piscinam.

Quum autem calix quo sacerdos primum est usus purificatus jam sit, si ille ipso pro missa altera indigeat, eum secum deferat; secus vero in altera missa diverso calice uti poterit.

De quibus omnibus facta postmodum Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX, per subscriptum secretarium, fideli ratione, Sanctitas Sua resolutionem Sacræ Congregationis cum adnexa Instructione approbare dignata est. Die 11 martii 1858.

> C. Episc. Albanen, Card. PATRIZI, S. R. C. Præf. H. CAPALTI, S. R. C. Secr.

- 5. In nulla ecclesia....... licitum esse, Sabbato sancto, pulsare seu sonare campanas, antequam pulsentur seu sonentur in ecclesia cathedrali, declaravit S. R. C. et ita servari mandavit. Die 24 nov. 1615.
- Non solum licere sed etiam fieri debere distributiones candelarum, cinerum et palmarum in unaquaque ecclesia, S. R. C. respondit. Die 31 martii 1640.
- 7. An conveniat cantare aliquas cantiones vulgari sermone, non tamen profanas, in festivitate SS. Sacramenti?
  - S. R. C. respondit : Non convenire. Die 21 martii 1609.
- 8. An in benedictione impertienda populo cum augustissimo Sacramento Eucharistiæ permitti possit cantus alicujus versiculi vernacula lingua concepti, vel ante, vel post benedictionem?

Resp. Permitti posse post benedictionem. Die 3 aug. 1839.

- 9. Capitis inclinatio facienda, quando nominatur nomen Jesu, vel simul expresse nominantur tres personæ SS. Trinitatis, vel cum dicitur expresse sancta Trinitas in fine hymnorum; non tamen quando clerus est genuflexus. Die 12 aug. 1854.
- 10. An in capella palatii episcopalis, absente Episcopo, missa celebrari possit, et præsertim a Vicario Generali?

Resp. In capella palatii episcopalis, eo etiam absente, vel vacante sede, posse missam celebrari potissimum per Vicarium: necnon in diebus festis inibi sacrum audientes implere præceptum Ecclesiæ. *Die* 2 julii 1661.

- 11. In decreto generali S. Mem. Pii PP. VII, quo interdicitur usus sacrarum suppellectilium sacrificio misse inservientium ex gossypio confectarum, non comprehenduntur casulæ ex eodom gossypio confectæ. Die 23 maii 1835.
- 12. Quinque grana incensi infigenda sunt in ipso cereo paschali. Die 18 nov. 1831.

otitas Sua approbare . C. Præf. . C. Secr.

o Nostro

ulsare seu sia catheov. 1615.

ndelarum, ndit. *Die* 

one, non

o Sacravernacula

Jesu, vel n dicitur do clerus

ssa cele-

vacante cnon in siæ. Die

erdicitur x gossyvpio con-

aschali.

13. Omnes ecclesias metropolitanas, cathedrales et collegiatas dictum librum Cæremonialem in omnibus ad unguem servare debere, præterquam in illis quæ, de antiqua et immemoriali ac laudabili consuetudine, alio vel diverso modo ab eo quo in Cæremoniali præseribitur, observantur, declaravit S. R. C. Die 16 julii 1605. Quod decretum locum habere...... in quibuscumque regnis et locis per totum christianum orbem declaravit eadem S. R. C. Die 17 junii 1606.

14. Nemini licet, inconsulto Episcopo, in sua diœcesi erigere et creare novas confraternitates, et earum statuta confirmare, quæ omnia, private quoad alios, ad Episcopum tantum pertinent in sua diœcesi. Die 7 octobris 1617.

15. Duas confraternitates, in codem loco, sub cadem invocatione, erigi non posse respondit S. R. C.; et ideo....... ubique locorum id esse prohibendum, prout omnino per Ordinarios prohiberi mandavit. Die 7 decemb. 1641. (1)

(1) Un décret de la S. Congrégation des Indulgences, daté du 8 janvier 1861, permet aux Ordinaires des lieux de nommer librement les curés, comme recteurs des confréries, lorsqu'ils jugeront devoir le faire.

Comme il existe plusieurs confréries à l'égard desquelles les Ordinaires des lieux ont nommé recteur, de leur autorité propre, le curé pro tempore, on avait conçu des doutes sur la validité des actes accomplis par ces recteurs, tels que l'inscription des fidèles, la bénédiction des scapulaires et des chapelets, etc. N.S. P. le Pape, par le décret susdit, a ratifié tous les actes; et il permet aux Ordinaires de nommer désormais les curés recteurs des confréries, nonobstant toute chose contraire.

Voici le texte du décret :

Decretum urbis et orbis. Ex audientia sanctissimi die 8 januarii 1861.

Cum plures confraternitates, sodalitates, piae uniones, etc., fidelium canonice erectae reperiantur in quibus loci Ordinarius designaverit parochum qui ratione muneris quod exercet et pro tempore quo munere fungitur sit constitutus confraternitatis, sodalitatis, etc., rector, moderator, seu quocumque titulo appelletur proindeque facultate pollent ea gerendi, quae ad rectores spectant et etiam, quatenus in respectiva sodalitate id rectori tribuatur, fideles adscribendi, habitus benedicendi et scapularia, illaque imponendi, coronas, etc., pariter benedicendi juxta facultates ad quamlibet sodalitatem spectantes pro similibus impositionibus, benedictionibus, etc., atque dubium exortum sit circa hujusmodi designationem parochi libere et auctoritate propria peractam ab Ordinariis, facta fuit relatio SSmo D. N. PIO PP. IX in audientia prædicta, et Sanctitas Sua derogando omnibus hucusque circa hanc designationem quavis auctoritate, et quovis modo aliter præscriptis benigne sanavit, quatenus opus sit, tales designationes parochorum nec non acta per ipsos tamquam rectores et adscriptos per eosdem parochos, quatenus rectoris munus, quo funguntur in respectiva sodalitate, fideles adscribendi sit, valide adscriptos habendos esse declaravit, nec non benedictiones habituum, scapularium, etc., coronarum,

- 16. Non est contra ritum communionem ministrare fidelibus in missa de Requiem, vel post illam cum paramentis nigris. Si tamen administratur communio post missam, omittenda est benedictio. Die 24 junii 1683.
- 17. Servanda est regula præscripta in libro Cæremoniali, quæ universalis Ecclesiæ consuetudini conformis est, ut scilicet, Feria V in Cæna Domini, in memoriam quod D. N. J. C. manu propria sua omnes apostolos communicavit, omnes presbyteri, tam Dignitates quam Canonici et Mansionarii, communionem sumant de manu Episcopi, vel alterius celebrantis. Die 27 sept. 1608.
- 18. An omnes de clero inservientes misse pontificali, et præsertim Sacerdotes, Diaconi et Subdiaconi, sacrorum Oleorum consecrationi adsistentes, teneantur sacram communionem sumere de manu celebrantis?

Resp. Affirmative, ceu jam provisum per decretum generale diei 12 sept. 1716. Die 23 sept. 1837.

19. Utrum tuto sequi valeat regula Ritualis Parisiensis sic expressa: "Si, quando communio danda est, inventus non fuerit sufficiens numerus hostiarum, poterunt aliquot hostiæ dividi in plures particulas, quæ singulis distribuantur"?

Resp. Servetur consuctudo dividendi consecratas particulas, si adsit necessitas (1). Die 16 martii 1833.

20. 1° An, quoties in divino officio locum habent commemorationes communes, seu suffragia Senctorum, fieri debeat commemoratio Patroni loci? an de Titulari Ecclesiæ? an de utroque?

etc., et impositiones, etc., ab eisdem factas, prout rectoribus in respectiva sodalitate tribuitur, ratas habendas esse concessit. Quosd futurum vero eadem Sanctitas Sua benigne impertiri dignare est ut Ordinarii locorum libere designare possint, si ita in Domino expedire judicaverint, parochos pro tempore in rectores, moderatores, etc., Confraternitatum, etc., non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus.

Datum Romie, ex secretaria S. Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum die et anno qui supra.

F. CARD. ASQUINIUS, Præfectus.
A. Colombo, Secretarius.

(1) Mappa, que ad communionem inservit, sit sel illum usum destinata, nec pro ea sumatur velum calicis, multoque minus manutergium manuum sacerdotis. S. C. Visit. Apost., sub Urbano VIII, apud Merati, p. 2, v. 10, n. 29.

in missa adminis-24 junii

ne unia V in a omnes a quam opi, vel

esertim crationi elebran-

diei 12

pressa : numes, quæ

si adsit

ationes Patroni

pectiva n vero libere o temantibus

. Reli-

rius. a, nec cerdo21. 2º An in ecclesiis ubi Beatissima Virgo Maria est Titularis, sufficiat commemoratio cjus communis, vel potius fieri etiam debeat de peculiari Titulo sub quo ecclesia dicata fuit in honorem ipsius Deiparæ?

Resp. Ad 1. Quum in Breviarii romani rubricis, tit. XXXV, habeatur quod facienda sit commemoratio de Titulari vel Patrono ecclesiæ, liquido apparet nihil faciendum de Patrono loci, nisi in casu quod simul sit Titularis ecclesiæ.

Ad 2. Pluries sacra ipsa Congregatio definivit...... quod pro B. M. V. Titulari, quocumque demum sub speciali Titulo ecclesia Deo in honorem B. M. V. dicata sit, sufficit commemoratio communis ante Completorium, post Vesperas sabbati in eodem Breviario assignata (1). Die 23 sept. 1848.

22. Quo loco præcedere debet concentus musicus, vulgo la Bande, dum in sacris processionibus intervenit?

Resp. Assignetur locus ab Episcopo ; verum ante utrumque clerum. Die 23 sept. 1837.

23. Colligitur ex decretis S. R. C. non posse fieri concionem capite tecto, ante SS. Sacramentum palam expositum, non obstante quaeumque contraria consuetudine. Hinc quæritur an id saltem liceat quando SS. Sacramentum est quidem expositum, sed velo serico obductum?

Resp. Negative. Die 23 sept. 1837.

24. Dies octava Assumptionis B. M. V. concurrens cum quocumque duplici minori habet integras Vesperas primas et secundas; et hoc quoque observandum est in omnibus octavis diebus festivitatum B. M. V. tam particulariter alicujus regionis quam regulariter totius Ecclesiæ. Die 11 aug. 1691.

25. Serventur rubricæ et laudabilis consuetudo quæ rubricis non adversatur. Die 17 junii 1843.

26. Nulla consuetudo præscribere valet rubricarum dispositioni. Die 14 junii 1845.

27. Consuctudines que sunt contra Missale romanum sublatæ sunt per Bullam Pii V, in principio ipsius Missalis impressam, et dicendæ sunt potius corruptelæ quam consuctudines..... Die 16 martii 1591.

(1) Pro commemoratione SS. Sacramenti expositi, in missa coram ipso, vide App. ad Rit. rom., p. XXXV.

28. Cruces altarium seu processionum non sunt benedicendæ de præcepto; et simplex sacerdos potest cas benedicere private, et non solemniter. Die 12 julii 1704.

29. Etsi decretum hujus S. C., de anno 1707, præcipiat quod, in altari, ubi publice est expositum SS. Sacramentum, tempore sacrificii, crux de more collocetur, non est tamen in viridi observantia, et parochiales ecclesiæ Urbis oppositum servant: supervacaneam enim adjudicant imaginis exhibitionem ubi prototypus adoratur. Et hac de causa Instructio pro oratione 40 horarum, Clementis XI, Benedicti XIII et Clementis XII, Summorum Pontificum, jussu edita, sub silentio præterit an locanda removendave sit hujusmodi crux, linquens quemlibet in sua praxi. Die 16 sept. 1741.

30. Simplex presbyter potest benedicere cruces usui privato, v. g., ut ponantur in domibus fidelium, destinatas, et in casu, adhibere formulam benedictionis novæ crucis a Rituali traditam. Per novas cruces quarum benedictio est Episcopis reservata, intelligendæ sunt cruces cæmeteriorum, et aliæ publice exponendæ. *Ibidem*.

# D

- Decreta a S. Congregatione Rituum emanata, qualem habeant auctoritatem; 2.—non requiritur ut sint vel Romæ, vel ab Episcopis in suis diæcesibus promulgata; 3.—derogant cuicumque consuetudini.
- Dedicationis festum, in occurrentia, præferendum festo Titularis.
   Lumina accendenda ante cruces ea die ad quam transfertur celebratio officii Dedicationis.
- In die commemorationis omnium defunctorum, applicatio sacrificii est ad libitum sacerdotis.
   Recitatio privata officii defunctorum pro generali eorum commemoratione absolvi potest post vesperas festi Omnium Sanctorum.

quod, in

endæ de

et paroim adjuhac de Benedicti ita, sub linquens

o, v. g., e formus cruces coruces

habeant b Episue con-

tularis. Isfertur

crificii ctorum esperas 1. An decreta a S. Congregatione Rituum emanata, et responsiones quæcumque ab ipsa propositis dubiis scripto formaliter editæ, samdem habeant auctoritatem se si immediate ab ipse summe Pontifice promanarent, quamvis nulla facta fuerit de iisdem relatio Sanctitati Suæ?

Resp. Affirmative. Die 23 maii 1846.

Et facta de præmissis omnibus Sanctissimo Domino Pio IX Pontifici Maximo per subscriptum secretarium relatione, Sanctitas Sua rescripta a Sacra Congregatione in omnibus et singulis approbavit. Die 17 aprilis 1848.

2. Cum in declaratione Sacræ Rituum Congregationis, lata die 23 maii 1846, sancitum fuerit decreta et responsiones ab ipsa emanatas, dummodo scripto formaliter editæ fuerint, eamdem auctoritatem habere ac si immediate ab ipso summo Pontifice promanarent, quæritur an per verba "dummodo formaliter editæ fuerint," sufficiat quod sint subscriptæ a sacrorum Rituum præfecto et secretario, ac ejusdem sigillo munitæ; seu potius requiratur ut sint vel Romæ vel ab Episcopis in suis diæsesibus promulgata?

Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam, an tanquam formaliter edita habenda sint decreta et responsiones in Gardelliana editione inserta?

Resp. Ad 1. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam. Ad 2. Affirmative, uti patet adjuncta declaratione. Die 8 aprilis 1854.

3. An decreta Sacræ Rituum Congregationis, dum eduntur, derogent cuicumque consuetudini, etiam immemoriali, et in casu affirmativo obligent, etiam quoad conscientiam?

Resp. Affirmative: sed recurrendum in particulari. Die 11 sept. 1847.

- 4. Occurrente festo Dedicationis in dominica cum festo Titularis, faciendum de Dedicatione..... et festum Patroni transferendum. Die 12 sept. 1840.
- 5. Accendenda sunt lumina ante cruces positas in parietibus, ea die ad quam transfertur celebratio officii Dedicationis ecclesiæ. Die 28 februarii 1682.
  - 6. In die commemorationis omnium defunetorum, applicatio sacrificii

potest fieri ad libitum sacerdotis, vel pro omnibus defunctis, vel pro aliquibus tantum..... Die 2 sept. 1741.

7. Privata officii defunctorum recitatio, pro generali eorum commemoratione, absolvi licite potest post horas vespertinas festi Omnium Sanctorum. In choro autem, juxta rubricas, adimplenda est mane, die 2 novembris, nisi, ut populi commodius et frequentius illi interesse possent, contraria jam faceret consuetudo. Die 4 sept. 1745.

# E

- Ecclesia polluta non reconciliatur per missæ celebrationem.
   An
  in ecclesiis non parochialibus liceat aspersionem peragere in dominicis diebus;
   —palmarum et candelarum benedictionem facere;
   —SS. Sacramentum asservare.
- 5. Eucharistiæ Sacramentum exponers non licet sine licentia Ordinarii.
  6. An requiratur incensatio in benedictione tum cum sacra pixide, tum cum ostensorio. 7. Cujus coloris paramenta celebrantis esse debeant, cum cantatur missa de dominica coram SS. Sacramento ; 8.—cum celebratur reservatio. 9. Coram SS. Sucramento exposito nulli debetur reverentia ; 10.—an missæ de Requiem cantari possint. 11. A quo SS. Sacramentum Eucharistiæ deferri debeat, in die Corporis Christi. 12. Unctio pedum in Extrema-Unctione.
- Ecclesia polluta non dicitur reconciliata per missæ celebrationem in ea ; sed debet reconciliari juxta formam in Pontificali. Die 4 aug. 1634.

Episcopus Tornacen., in Belgio, tria dubia exhibuit declaranda:

- 2. An in ecclesiis non parochialibus liceat aquam benedicere, et aspersionis cæremoniam dominicis diebus peragere?
- 3. An palmarum et candelarum benedictio inibi celebranda sit diebus Purificationis, et dominica Palmarum?

, vel pro

om com-Omnium t mane, interesse

2. An domifacere;

dinarii,
pixide,
atis esse
cramencramento
dequiem
daristice
lum in

tionem
4 aug.

la : ere, et

da sit

4. An inibi sit connivendum ut venerabile Eucharistiæ sacramentum asservetur et palam exponatur?

Et S. C. plurimum de prudentia Rmi Ordinarii confisa ejusdem arbitrio singula indulgenda dimisit. Die 22 nov. 1659.

5. An liceat Regularibus in eorum propriis ecclesiis SS. Eucharistiæ sacramentum publice adorandum exponere in causa publica, vel magnæ devotionis, quæ tamen prius non fuerit approbata ab Ordinario?.....

Resp. Non posse sine licentia Ordinarii (1). Die 7 junii 1681.

6. Omissio incensationis conformior est Ecclesiæ praxi, in benedictione cum sacra pixide ;..... requiritur tamen omnino, cum impertitur benedictio cum Ostensorio, ac proinde in hoc casu exigi potest. Dio 11 sept. 1847.

7. Quando cantatur missa de dominica cum commemoratione SS. Sacramenti, celebrans et ministri uti debent paramentis dictæ missæ coloris convenientis, et ctiam possunt in processione, sed albo utendum super humeros velo. Die 9 julii 1678.

8. Quaterus sacerdos qui vesperas paratus celebravit non recedat ab altari, et assistat tum concioni tum precibus, reservationem (2) faciendam esse cum paramentis coloris correspondentis officio diei, et velo humerali coloris albi, si illud adhibeatur; quaterus vero recedat, et reservatio habeatur tanquam functio omnino separata et distincta ab officio vesperarum, utendum esse paramentis coloris albi declaravit S. R. C. Die 20 sept. 1806.

9. Coram SS. Sacramento publicæ venerationi exposito ne nini debetur reverentia. Die 31 aug. 1793.

10. Missæ de Requiem extra altare ubi est expositum SS. Sacramentum poterunt celebrari, dummodo tamen oratio coram Sacramento non sit ex publica causa. Die 7 maii 1746.

11. In die Corporis Christi, sacramentum Eucharistiæ deferatur a celebrante. Die 12 junii 1627.

(1) Parochis... non licet absque licentia Episcopi publicæ venerationi exponere SS. Eucharistiam. Cong. Conc., 30 maii 1669 et 4 febr. 1720.

(2) Sub illo nomine intellige expositionem et benedictionem SS. Sacramenti, que vulgo Saluts dicuntur.

12. Utrum pedum pars superior an inferior ungenda sit in sacramento Extremæ-Unctiopis ?

Resp. Nihil innovandum (1). Die 27 aug. 1836.

#### F

- Feria V in Cœna Domini, sacerdotes vocati tenentur sacram communionem sumere de manu Episcopi; 2 et 3.— an possit celebrari in ecclesia una missa privata; 4.—non licet celebrare missam in ecclesiis in quibus non asservatur SS. Sacramentum.
- 5. Festa secundaria Domini et B. M. V. in occurrentia.
- In Festo pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. quaenam antiphonæ dicendac sint in secundis Vesperis.
- 7. De Festis sub praecepto servandis.
- 1. An sacerdotes vocati ad ministrandum in consecratione sacrorum Oleorum, Feria V in Cœna Domini, teneantur e manu Episcopi sacram communionem inter missarum solemnia sumere?

Resp. Affirmative. Die 15 sept. 1657.

2. An in Feria V in Cœna Domini celebrari possít in ecclesia una missa privata propter infirmos, excepta solemní?

Resp. Arbitrio Episcopi. Die 27 martii 1773.

3. An toleranda sit consuetudo vigens in quibusdam paræciis, præsertim in ruralibus, celebrandi per parochum missam lectam Feria V in Cæna Dominí, quin peragi valeant, cadem Feria et sequente, ceteræ ecclesiasticæ functiones præscriptæ, ob clericorum defectum, vel potías abolenda?

Resp. Affirmative, et ad mentem. Mens est ut locorum Ordinarii,

(1) Le Rituel de Québec dit que cette onction doit se faire dessus le pied; c'est aussi la pratique constante et générale du diocèse : il faut donc s'y conformer.

in sacra-

ram comt celebrari missam in

untiphona

sacrorum pi sacram

elesia una

Feria V te, ceteræ vel potías

Ordinarii,

ne s'y con-

quoad parœcias in quibus possunt laberi tros quatuorve clorici, sacras functiones Feria V et VI, et Sabbato Majoris Hebdomadæ peragi stu, deant, servata forma parvi Ritualis, S. M. Benedicti XIII, anno 1725-jussu editi. Quoad alias parœcias quæ clericis destituuntur, indulgere valeant, ob populi commoditatem, ut parochi (petita quotannis venia), Feria V in Cœna Domini, missam lectam celebrare possint, priusquam in Cathedrali vel Matrice incipiat. Die 30 julii 1821.

4. An liceat, in ecclesiis in quibus non asservatur SS. Sacramentum, celebrare missam Feria V in Cona Domini, et in sepulchro idem augustissimum Sacramentum asservari?

Resp. Non licere. Die 14 junii 1659.

- Festa secundaria Domini Beatissimæque Virginis, in concurrentia cum officio æqualis ritus, debent gaudere præcedentia. Die 6 sept. 1845;
- 6. In festo pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C., sive feria VI post dominicam 4am Quadragesime, sive dominica prima julii, dicendæ sunt antiphonæ in secundis vesperis ut in primis. Die 12 aug. 1854.
- 7. Apostolica auctoritate decernimus et declaramus infra c iptas duntaxat dies pro festis ex præcepto colendas esse..... dominicas scili, cet dies totius anni, Nativitatis D. N. Jesu Christi, Circumcisionis, Epiphaniæ, Resurrectionis cum duabus sequentibus feriis, Ascensionis, Pentecostes cum duabus pariter sequentibus feriis, Sanctissime Trinitatis, Solemnitatis Corporis Christi, et Inventionis sanctæ Crucis, necnon festivitatum Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis et Nativitatis Deiparæ Virginis, Dedicationis S. Michaelis archangeli, Nativitatis S. Joannis Baptistee, SS. Petri et Pauli, S. Andrece, S. Jacobi, S. Joannis, S. Thomæ, SS. Philippi et Jacobi, S. Bartholomæi, S. Matthæi, SS. Simonis et Judæ, et S. Matthiæ, Christi Domini apostolorum; item S. Stephani proto-martyris, SS. Innocentium, S. Laurentii martyris, S. Sylvestri papæ et confessoris, S. Joseph etiam confessoris, et Stæ. Annæ, Deiparæ respective Sponsi et Genitricis, Solemnitatis Omnium Sanctorum atque unius ex principalioribus patronis in quocumque regno sive provincia, et alterius pariter ex principalioribus in quacumque civitate, oppido vel pago, ubi hos patronos haberi et venerari contigerit. Urbanus VIII, Constit. CLXIV, Universa § 2 (1).

<sup>(1)</sup> Voyez l'indult pour la suppression d'un certain nombre de ces fêtes en cette province, dans l'appendice des indults, ci-dessus, n. 3, p. 164.

### G

- Genuflectendum transeundo ante SS. Sacramentum.
   Quomodo gen iflectere debeat sacerdos celebraturus, transeundo ante altare in quo sit expositum SS. Sacramentum.
- Quinam genuflectere debeant ad benedictionem Episcopi; 4.—ad verba Et incarnatus est. &c.
- Quomodo celebrans yenuflectere debeat in accessu ad altare, et regressu.
- Quomodo genufiectendum a ministris altaris in benedictione cum SS. Sacramento; 7.—ad S. Pixidem palam expositam.
- 8. De genuflexione ad crucem in officio Tridui mortis Christi.
- 1. Omnes fideles ante SS. Sacramentum transeuntes genuficctere tenentur, et ita per omnes canonicos...... in futurum servari, non obstante quacumque prætensa in contrarium consuetudine, quam corruptelam potius et abusum esse declaravit, eadem S. R. C. præcepit et mandavit. Die 14 decemb. 1602.
- 2. Fuit dubitatum quomodo se gerere debeat sacerdos celebraturus, dum transit ante altare in quo sit publice expositum SS. Sacramentum: an, post factam genuflexionem, detecto capite, surgens debeat caput tegere donec ad altare pervenerit; an vero, detecto capite, prosequi ob reverentiam tanti Sacramenti publice expositi...... Et S. C. respondit: Servandas esse rubricas Missalis romani, quæ videntur innuere quod, post factam genuflexionem, genibus flexis detecto capite, surgens caput operiat. Die 24 julii 1638.

#### 3. S. C. respondit:

1° Omnes, præter dignitates et canonicos cathedralis, teneri genufiectere ad quascumque benedictiones Episcopi cum mitra, post quæcumque solemnia elargiri solitas; idque locum habere intellexit in quibuscumque benedictionibus, inter vel post vesperarum missarumque solemnia, eodem Episcopo apud sedem pontificalem, vel apud altare, tum cappa pontificali tum sacris vestibus induto, iisdem officiis præsente; ac pariter ab initio ad finem missæ privatæ, eodem Episcopo,

quocumque loco et tempore, celebrante, vel iis assistente, prout alias resolutum fuit ab eadem S. C. in una Imolen., die 13 martii 1641, &c.

- 4. 2° Ad versum Et incarnatus est, &c., omnes, nec Episcopo excepto, teneri genuflectere, quandocumque stantes incidant in illa verba Et incarnatus est, &c., tum si ab ipsis proferantur, tum si a cantoribus cantentur; vel etiam si sedeant, in ipsa Nativitatis die, necnon in Annuntiationis Beatæ Mariæ festo: cæteris vero diebus indiscriminatim sedentes omnes (1), nemine excepto, teneri caput detectum inclinare; nec eo casu locum habere dispositionem Cæremonialis, quod, caput inclinantibus canonicis, inferiores genuflectunt (2), prout alias resolutum fuit per eamdem S. C., in una Neapolitana, die 15 febr. 1659. Et ita decrevit, et servari mandavit. Die 13 febr. 1677.
- 5. Quando celebrans genuficctit ante altare sanctissim: Sacramenti, tam expositi quam in tabernacula reconditi, debetne genuficctere in plano presbyterii, an in infimo gradu altaris?

Resp. Serventur rubricæ: sed in accessu et regressu, in plano est genuflectendum; in infimo autem gradu altaris, quoties genuflectere occurrat. Die 12 decemb. 1831.

6. Quo loco et quomodo genuflectere debeant ministri, sive parati, sive non, in benedictione danda cum SS. Sacramento a sacerdote quocumque?

Resp. Genuflectant in infimo gradu cum celebrante. Die~23~expt. 1837.

- 7. Genuflexione duplici (utroque genu) adoranda est sacra pixis palam exposita. Eadem die.
- 8. Utrum in officio Tridui mortis Christi omnes qui cæteroquin faciunt tantum profundam reverentiam cruci, prout Episcopus, canonici,

(1) Sous-entendez le mot canonici.

(2) En ce cas, c'est-à-dire, le jour de Noël et de l'Annonciation, les chanoines doivent s'agenouiller comme les autres, et alors n'a pas lieu la disposition du Cérémonial ci-mentionnée: mais en tout autre temps elle doit être observée, c'est-à-dire que les chanoines assis, inclinant la tête, tous les clercs inférieurs doivent s'agenouiller.

Cette interprétation se trouve confirmée par le décret suivant :

Utrum ad verba: Et incarnatus est, ab on: nibus qui sunt in choro sedendum, etiamsi non sint canonici, sed simplices sacerdotes superpelliceo et cotta induti?

R. Ab iis qui non sunt canonici, Negative, nisi sit contraria consuetudo.

21 julii 1855 (5082).

2. Quomodo

te altare in

pi: 4.-ad

ltare, et re-

lictione cum

genuflectere

ervari, non

, quam cor-

C. præcepit

elebraturus.

ramentum : ebeat caput

prosequi ob

. respondit:

nuere quod,

rgens caput

eri genuflec-

st quæcum-

exit in qui-

nissarumque

apud altare,

officiis præ.

m Episcopo,

risti.

celebrans, debeant genuflectere; vel utrum bæc genuflexionis regula locum habeat solummodo in die Parasceve, post crucis adorationem?

Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. Dis 12 sept. 1858.

# L

- 1. Lampas retinenda intra et ante SS. Sacramentum.
- 2. In hac lampade, quo oleo utendum.
- 3. Libri liturgici approbandi omnino ab Ordinario.
- Litaniae approbatae quænam sint. 5. Quae in Sabbato Sancto et Pentecostes canendae sunt, non possunt decantari in alia functione.
- 6. Non licet addere Litaniis versiculos; et novæ ac non approbatae omnino prohibentur.
- 7. Litaniae omnes non edantur sine approbatione Ordinarii.
- Omnino lampas est retinenda intra, et ante altare SS. Sacramenti, ut continuo ardeat. Die 22 aug. 1699.
- 2. Nonnulli Rmi Galliarum Antistites, serio perpendentes in multis suarum diœcesium ecclesiis difficile admodum et nonnisi magnis sumptibus comparari posse oleum olivarum ad nutriendam diu noctuque saltem unam lampadem ante sanctissimum Eucharistiæ sacramentum, ab apostolica Sede declarari petierunt utrum in casu, attentis difficultatibus et ecclesiarum paupertate, oleo olivarum substitui possint alia olea, quæ ex vegetabilibus habentur, ipso non excluso petroleo. Sacra porro Rituum Congregatio, etsi semper sollicita ut etiam in hac parte quod usque ab Ecclesiæ primordiis circa usum olei ex olivis inductum est, ob mysticas significationes retineatur; attamen silentio præterire minime censuit rationes ab iisdem Episcopis prolatas; ac proinde exquisito prius voto alterius ex apostolicarum Cæremoniarum magistris, subscriptus Cardinalis Præfectus ejusdem Sacræ Congregationis rem omnem proposuit in Ordinariis Comitiis ad Vaticanum hodierna die habitis. Emi autem et Rmi Patres Sacris tuendis Ritibus præpositi, omnibus accurate perpensis ac diligentissime examinatis rescribendum consuerunt "Generatim utendum esse aleo alivarum;

nis regula ionem ? am. *Die* 

Sancto et nctione. probatae

ramenti,

in multis
magnis
u noctuceramenattentis
substitui
cluso peut etiam
i ex oliattamen
rolatas;
oniarum

oniarum ongreganum ho-Ritibus aminatis warum; ubi vero haberi nequeat, remittendum prudentiæ Episcoporum ut lampades nutriantur ex aliis oleis quantum fieri possit veyetabilibus." Die 9 julii 1864.

Facta postmodum de præmissis Sanctissimo Domino Nostro Pio Papæ IX per infrascriptum secretarium fideli relatione, Sanctitas Sua sententiam Sacræ Congregationis ratam habuit et confirmavit. Die 14 iisdem mense et anno.

C. Ep. Portuen. et S. Rufinæ Card. Patrizi S. R. C. Præf. Loco † Signi

D. BARTOLINI, S. R. C. Secretarius.

- 3. Non licet uti libris liturgicis (nempe Breviariis, Missalibus, &c.,) absque requisita Ordinarii licentia impressis..... Die 16 martii 1833. De quo exstat Decretum generale datum die 21 aprilis 1836.
- 4. Non consuevit S. R. C. approbare alias Litanias, praeter consuetas impressas in Breviario, et eas quae recitantur de Beata Maria in ecclesia Lauretana, juxta decretum fel. rec. Clementis PP. VIII. Et ita declaravit die 15 martii 1601, et die 12 junii 1628.

Nota.—Attamen eadem S. R. C., super supplicationem Germaniæ, censuit Litanias S. Nominis Jesu approbandas, si placuerit Sanctissimo. Die 14 aprilis 1646. (1)

- 5. Extra occurrentiam Sabbati Sancti et Pentecostes, non possunt in votiva aliqua functione decantari Litanise que in prædictis Sabbatis canendæ occurrent. Die 17 august. 1833.
- 6. An liceat, titulo specialis devotionis, Litaniis Sanctorum vel Lauretanis aliquem versiculum addere, vel novas Litanias, de quarum approbatione Ordinario nullatenus constet, in ecclesiis cantare vel recitare?

Resp. Negative, et serventur omnino decreta S. R. C.; curentque Ordinarii colligere et vetare formulas quascumque tam impressas quam manuscriptas Litaniarum, de quarum approbatione non constat. Die 31 martii 1821. Decretum generale.

- 7. Litaniæ omnes, præter antiquissimas, et communes, quæ in Breviario, Missalibus, Pontificalibus, et Ritualibus continentur, et præter Litanias B. M. V., quæ in S. æde Lauretana decantari solent, non
- (1) Par un indult en date du 15 janvier 1865, N. S. P. le Pape Pie IX a bien vouln approuver, pour l'archidiocèse de Québec, les Litanies du S. Nom de Jésus, et y étendre l'indulgence de 300 jours déjà accordée, en d'autres endroits, à ceux qui récitent dévotement ces Litanies.

edantur sine revisione et approbatione Ordinarii, nec publice in ecclesiis, publicis oratoriis et processionibus recitentur absque licentia et approbatione SS. Rituum Congregationis. Decretum S. C. de Indice, diei 18 aprilis 1860, approbatum a SSmo Patre.

## M

- Missæ introitus a cantoribus incipi non debet antequam celebrans pervenerit ad altare; 2.—votivæ pro re gravi ritus; 3.—votivæ de Spiritu Sto. orationes; 4.—pro expositione SS. Sacromenti ordo. 5. In missis votivis B. M. V. in Sabbato, Gloria in excelois dici debet.
- Missæ votivæ infra octavam Corporis Christi, prohibitæ.
   Duæ missæ votivae de eodem Sancto, prohibitæ in semiduplicibus.
- 8. Missae defunctorum, nihil in eis omittendum; 9.—privatae de Requiem, prohibitae in duplicibus; 10.—item in ecclesiis ubi expositum SS. Sacramentum; 11.—item in duplicibus, praesente corpore; 12.—item in dominicis, etiam corpore praesente.
- 13. Missae cantatae de Requiem, in die anniversaria obitus celebrari possunt in dupl. maj.; 14.—in duplici primae classis, corpore praesente; 15.—in primo triduo Majoris Hebdomadae. 16. In celebrandis missis defunctorum canenda sunt omnia quae praecationem respiciunt. 17. In missis quotidianis pro defunctis, quaenam orationes dicendae. 18, 19, 20. An pro oratione assignata primo loco alia subrogari possit. 21. Qualis missa dicenda pro defuncto sacerdote. 22. An liceat in nocte Nativitatis Domini, post-decantatam primam missam, alias celebrare, et communicare fideles. 23. Utrum eadem nocte liceat celebrare missam privatam ante auroram.
- An in missa privata de semiduplici addi possit collecta pro particulari defuncto.
- 25 et 26. Quænam commemorationes addendæ missæ solemni in solemnitatibus translatis.
- Quæ missa legenda in processione S. Marci et Rogationum. 28.
   Quaenam commemorationes faciendæ in ea.

publice in ue licentia C. de In-

celebrans
3.—votivæ
lacranenti
in excel-

7. Duw bus. tae de Reexpositum corpore;

celebrari s, corpore b. 16. In praecatioquaenam ata primo o defuncto vini, posticare fidetam ante

ro parti-

i in solem-

um. 28.

29 et 30. Qui teneantur ad applicandam missam pro populo. 31, 32, 33, 34. An parochus qui bis celebrat in diebus dominicis teneatur secundam missam applicare pro populo. 35 et 36. Parochus potest applicare missam pro populo per alium.

37. Capellani Monialium possunt celebrare missam de Sancto de quo Moniales recitant officium; 88.—non tenentur applicare missam

pro Monialibus.

 Quibus diebus celebrandae sint missæ injunctae ab Episcopo, post ordinationem.

40. Missae privatae omnino prohibitae in Sabbato Luncto.

41, 42, 43, 44, 45. Missa in ecclesia aliena conformanda officio eccle-

siae, et quomodo.

46. In missa privata, minister, dum celebrans ministrat sacram communionem, non debet eum comitare; 47.—utrum tolerari possint duo ministri inservientes; 48.—clerici intorstitia tenentes; 49.—plus quam duo cerei accensi; 50.—an liceat uti ministerio mulieris.

Sacerdos non potest prosequi missam dum symbolum cantatur;
 —an, postquam se communicaverit, priusquam sacram communionem administret, possit habere sermonem ad populum.

 An, tempore celebrationis missæ, cruz altaris et candelabra aliquo drappo vestita esse possint.
 Paramenta variis coloribus inter-

texta reprobantur.

 Utrum satisfieri possit obligationi missam celebrandi pro defunctis vel in honorem alicujus Sancti, per missam de die.

56, 57, 58, 59. De missa pro sponso et sponsa.

60. Utrum Moniales corporalia, &c., abluere possint.

 Utrum missa prohiberi possit in alienis ecclesiis, antequam sit celebrata in parochiali.

 Missa in oratoriis publicis, seu capellis, media nocte Nativitatis Christi.

63. Privata in capellis publicis... in triduo ante pascha.

64. Missa Sabbati Sancti, quoad emmunionem fidelium.

1. An a cantoribus in choro incipi possit introitus missæ priusquam sacerdos eamdem missam celebraturus ad altare pervenerit?

Resp. Negative et amplius. Die 4 aprilis 1753.

2. Quia dicitur in rubricis Missalis quod in missis votivis non dicitur Gloria neo Oredo, nisi pro re gravi et pro publica causa Ecclesiæ: an sit res gravis propter pluviam petendam, pro sanitate, pro quacumque necessitate, pro Principe infirmo, et similibus, si missa solemniter celebratur; an in istis dicenda sint Gloria et Credo, et quo colore uti debeamus, et an genuficetendum sit ad orationes, ut in missis ferialibus jejuniorum; et an organa pulsari debeant, maxime præsente Episcopo et Magistratu Civitatis; et an orationes et præfatio in cantu solemni vel feriali sint cantandæ?

Resp. In omnibus casibus propositis potest dici res gravis, quando ab Episcopo et universo Clero et Civitate missa votiva solemniter celebratur, cum interventione Magistratus et populi. Quo casu poterit, absque dubio, dici Gloria et Credo, excepto tamen quando missa celebratur cum paramentis violaceis, ut pro infirmis, vel aliquo actu similis mœstitiæ, vel penitentiæ, quia tune non dicitur Gloria nec Credo. Quoad colorem, erit juxta qualitatem temporis et missæ quæ celebratur. Et quando in missa dicitur Cloria et Credo, nunquam ad orationes genuflectitur. Et si missa solemniter celebratur, organa poterunt pulsari; et pariter praefatio et omnia solemniter sunt peragenda, si missa solemniter celebratur cum Gloria et Credo. Die 23 junii 1607.

- 3. In missis votivis de Spiritu Sancto, secunda oratio debet esse illa de quo factum est officium, tertia, A cunctis, et non Concede, ut aliqui putant, vel alia que in missa conventuali esset secunda. 4a ex Regulis generalibus quae approbatæ fuerunt a S. R. C., die 13 febr. 1666.
- 4. Quando exponitur SS. Sacramentum in altari pro 40 horarum, vel spiritualium exercitiorum, cantari debet unica missa de Sacramento, quæ habetur circa finem Missalis; non autem festiva Corporis Christi (nisi infra octavam ejusdem festi accideret), et tempore paschali addendum est Alleluia, ut fit in aliis festis votivis. 7a ex Reg. gen. prædictis.

Dicitur (in hac missa) una tantum oratio, cum Gloria et Credo, et præfatione de Nativitate, quia solet esse publica causa: non autem privatis missis hæc conveniunt.

Si vero accidit in festo primæ vel secundæ classis, sive in dominica privilegiata primæ vel secundæ classis, tunc in Collegiatis, vel duæ cantentur missæ, una de festo, seu dominica, post Tertiam, altera de Sacramento, post Nonam; vel una cantetur de die, cum commemoratione SS. Sacramenti (1). 9a ex Reg. gen. prædictis.

- 5. In missis votivis B. M. V. quæ celebrantur in Sabbato, dicendus est hymnus *Gloria in excelsis*, etiamsi non fiat officium de ea. *Die* 30 aprilis 1689.
- 6. Emi S. R. C. præpositi, ob summam ao debitam venerationem qua augustissimum Eucharistiæ sacramentum prosequuntur, et ad augendum ejus cultum in toto orbe terrarum, censueruut prohibendum esse ne in posterum, infra octavam SS. Corporis Christi, missæ votivæ quæcumque, vel pro defunctis, celebrentur, si Sanctissimo placuerit.... Et Sanctitas Sua approbavit et prædictum decretum edi mandavit. Die 21 julii 1670.
- In semiduplicibus non possunt cantari duæ missæ votivæ de eodem Sancto. Die 11 sept. 1847.
- 8. An in celebratione missæ defunctorum possit aliquid, brevitatis causa, omitti de eo quod notatur in Graduali?
- Et S. C. respondit: Nihil omittendum, et missam esse cantandam prout jacet in Missali. Die 5 julii 1631.
- 9. Ut Missalis rubricæ inviolatæ serventur, districte præcepit omnibus et singulis sacerdotibus Sacra Congregatio... ut in posterum omnino dictam rubricam servent, ita ut missas privatas pro defunctis seu de Requiem in duplicibus nullatenus celebrare audeant, vel præsument. Decreto generali, dato die 5 aug. 1662, et approbato a SSmo eadem die.
- 10. An durante expositione SS. Sacramenti, occasione 40 horarum, in tali ecclesia celebrari possit missa privata de Requiem, quando alias dies eam admittit? Et quid de missa cantata de Requiem pro adimplenda voluntate testatoris, sive anniversario satisfaciendo?

Resp. Regulariter non licere. Die 26 sept. 1682.

- 11. An præsente cadavere liceat celebrare missam privatam de Requiem, in ecclesii sruralibus, et aliis, ubi missa non solet cantari, diebus quibus permittitur unica missa solemnis de Requiem, præsente cadavere?
- (1) Pour la rubrique des messes célébrées devant le S. Sacrement exposé, voyez l'App. au Rit. rom., page XXXV.

non dicitur elesiæ: an quacumque initer celeore uti deferialibus Episcopo tu solemni

niter celeiu poterit, nissa celeetu similis ec Credo. celebratur. crationes erunt pula, si missa 607.

s, quando

t esse illa, ut aliquí x Regulis 1666.

horarum, cramento, ris Christi ali addenprædictis. Credo, et on autem

dominica vel duæ altera de Resp. Juxta alias decreta, non licere (1). Die 23 maii 1835.

12. An parochus possit celebrare sine cantu missam lectam de Requiem, in dominicis et duplicibus 2æ classis, necnon in feriis secunda et tertia Pentecostes, præsente corpore, et conficere exequias?

Resp. Negative, juxta alias decreta. Die 17 junii 1843.

- 13. Ad preces Capituli et canonicorum ecclesiæ Novariensis, S. R. C. declaravit: Anniversaria et missas cantatas de Requiem relictas ex dispositione testatorum, quotannis in die ipsorum obitus, etiam in duplici majori contingentes, posse celebrari, et non comprehendi in decreto ipsius S. C. edito die 5 aug. 1662, et a SS. D. N. approbato de missis defunctorum non celebrandis in festo duplici. Die 22 novemb. 1664.
- 14. Cum juxta rubricas Ritualis romani, absque missa, quantum fieri potest, defunctorum corpora non sunt sepelienda, poterit, præsente cadavere, unica missa pro defunctis celebrari, feria secunda post Pascha, aut Pentecosten. Have tamen missa non decantabitur in duplici primæ classis haud festivo, si corpus præsens non fuerit, aut pridie sepultum. Die 2 sept. 1741, in Aquen.
- 15. Feria secunda Majoris Hebdomadæ decantata fuit missa solemnis de Requiem pro defuncto, quamvis sabbato immediato præcedente cadaver tumulatum fuisset.....: id fieri posse ex rubricis, et decretis S. R. C., Archipresbyter probe sciebat, et præsertim ex Decreto diei 7 sept. 1816, ad dubium XLIII, in quo præseribitur: Missa de Requiem cantata ut in die obitus, celebranda est pro nuper defuncto, cujus cadaver, ob rationabilem causam, pridie fuerit tumulatum; dummodo non sit duplex primae aut secundae classis, aut festivum de præcepto. Attamen cum non defuere aliter opinantes, quæritur:
  - 1° An in facto bene se gesserit dictus Archipresbyter?
- 2º An dominica palmarum, cum sit primæ classis, possit celebrari missa defunctorum, corpore præsente?

Resp. Affirmative ad utrumque. Die 23 sept. 1837.

16. An tolerandus sit usus quod, in missis defunctorum, prætermittatur cantus saltem integræ Sequentiæ Dies iræ, et Offertorii; ac, post

Voyez les jours où l'on peut dire cette messe pour les pauvres, dans l'App. au Rit, rom., p. XXXVII.

m de Re-

1885.

eis, S. R. relictas ex etiam in ehendi in approbato

Die 22

quantum præsente st Pascha, n duplici aut pridic

sa solemrecedente t decretis creto dici Requiem *ijus cada*modo non oto. Atta-

celebrari

rætermit-; ac, post

res, dans

missas defunctorum, quæ tamen ex nulla obligatione cantantur, an prætermitti possit cantus saltem alicujus partis Absolutionis?

Resp. Vel non celebrandas missas defunctorum, vel canenda esse omnia quæ procationem suffragii respiciunt. Die 11 sept. 1847.

- 17. In missis quotidianis pro defunctis possunt quidem dici plures orationes quam tres, sed curandum ut sint numero impares: et aliquando, pro illa Deus veniae largitor, impune subrogatur alia v. g., pro patre vel matre, &c., dummodo ultimo loco dicatur illa Fidelium omnium. Die 2 sept. 1741, in Aquen.
- 18. Utrum in missis quotidianis defunctorum, pro oratione assignata primo loco, alia subrogari valeat, puta pro patre, offerente eleemosynam, &c. ?

Resp. Quoad primam orationem, servetur Ordo Missalis; quoad secundam, detur decretum in Aquen. diei 2 septembris 1741, ad IV dubium (quo permittitur ut secunda oratio mutetur). Die 27 august. 1836.

19. Utrum, in missa quotidiana defunctorum, pro oratione assignata primo loco, alia subrogari valeat, puta pro matre, offerente elecmosynam, &c. ?

Resp. Quoad primam orationem, servetur Ordo Missalis; quoed secundam, detur decretum in Aquen. diei 2 sept. 1741 (1) (ut supra). Die 27 aug. 1836.

20. Utrum, quando non prohibentur missa defunctorum, possit celebrari missa de Requiem pro defunctis vage sumptis, id est, pro quibus communitas debet aliquam, vel aliquas missas, quin Celebrans sciat de-

"ate situe pro sacerdote, laïco, femina, &c.; et que prima crit in tali missa?

#### Ad 1. Affirmative.

- 2. Dicendam esse primam orationem, Deus qui inter Apostolicos &c., ut habetur in Missali. Die 16 febr. 1781.
- $21~{
  m Si}$  officium fiat pro defuncto sacerdote, qualis missa et quæ orationes ?
- (1) In missis quotidianis (pro defunctis) standum Missali, et juxta decreta, aliquando, loco secundæ orationis ibi adnotatæ, substitui potest oratio pro patre et matre, &c. Die 7 maii 1853.

Resp...... Una vel altera missa (seilicet que est pro Episcopis assignata, ut in Commemoratione omnium fidelium defunctorum, cum oratione Deus qui inter apostolicos sacerdotes, &c., vel illa que est secunda posita, que est in die obitus) dici potest in sepultura cadaveris, vel anniversario pro sacerdote defuncto, dummodo oratio pro eo designata Deus qui inter apostolicos sacerdotes, &c., omnino adhibeatur. Ita declaravit die 29 jan. 1752, et 27 sept. 1837.

22. An liceat in nocte Nativitatis Domini, post cantatam primam missam, alias duas immediate celebrare, et communicare fideles?

Resp. Nullo modo licere; sed omnino prohibendum (1). Die 20 aprilis 1641, 7 decemb. 1641, 31 maii 1642, &c.

23. An in nocte Nativitatis Domini N. J. C. liceat cuicumque saverdoti ante auroram celebrare missam privatam, absque indulto Sedis apostolicæ? Et quatenus negative:

An contraria praxis, ubi introduci vellet, vel jam esset introducta, declaranda sit abusus et directe opposita legibus Ecclesiæ, ita ut per Episcopum sit abscindenda?

Resp. Ad 1. Non licere.

Ad 2. Contrariam consuetudinem declarandam esse abusum, et Episcopus curet abscindi. Die 18 sept. 1781.

24. An in missa privata de Sancto semiduplici vel simplici, seu votiva, vel infra octavam, sive de feria non privilegiata, dici possit collecta pro particulari defuncto, puta, *Inclina*, &c., vel *Deus qui nos patrem*, &c., et similia? Et an ob istam omitti possit aliqua ex assignatis pro tempore, puta, *A cunctis*, &c.?

Resp. Posse in ultimo loco; nec omittendam ullam ex collectis pro tempore assignatis. Die 2 decemb. 1684.

25. Utrum, in solemnitatibus Festorum translatis ad dominicam, missæ solemni addenda sit dominicæ vel Festi occurrentis commemoratio?

Resp. Addendas esse commemorationes in casu. Die 22 julii 1848.

26. In missa votiva solemni (alicujus Festi ad dominicam translati),

(1) Ce décret donne la règle générale. Dans ce diocèse on est autorisé à dire la seconde messe immédiatement après la première, et à donner à communierant flèles à l'une et l'autre messe, en vertu d'indults particuliers. Voyez Indulta, p. 17:-172, n. 13-14.

fieri debet commemoratio Festi occurrentis et dominicæ, etiam in ecclesiis ubi aliæ missæ de Festo vel dominica leguntur : et in eadem missæ evangelium dominicæ dicendum est in fine. Die 12 aug. 1854.

27. In ecclesiis in quibus non solet missa cantari quotidie, vel adest solus parochus,..... quæritur quæ missa legenda sit in processione S. Màrci, ac Rogationum minorum, præsertim si occurrat officium duplex?

Resp. Si flat processio, legenda est missa Rogationum ; secus, de festo, cum commemoratione earumdem. Die 12 decemb. 1831.

28. In festo S. Marci, et in triduo Rogationum, si post processionem legatur missa Rogationum (uti legenda est), in ea facienda est commemoratio festi occurrentis, cum sola tertia oratione quæ secundo loco præscribitur in missa Rogationum (1). Die 23 maii 1846.

29. Num non solum parochi, et qui parochi vices fungentes curam primariam exerceant,..... sed omnes cura subsidiaria fungentes, ad applicandum pro populo diebus festis obligentur.....?

Resp...... Solum teneri qui animarum curam primariam exercent, Die 14 junii 1845.

30. An vicarii aliique sacerdotes curam animarum non habentes, si, quando bis in die celebrant, ut fit quandoque, seu ut numero sufficienti missæ in ecclesia parochiali celebrentur, seu ut hospitalia, carceres, sanctimonialium conventus missa non careant, secundam et ipsi missam populo gratis applicare teneantur?

Resp. Negative: quatenus curam animarum non habeant, firma semper prohibitione accipiendi eleemosynam pro secunda missa. Die 25 sept. 1858.

31. Parochus, propter necessitatem populi, licentiam obtinuit diebus dominicis et festivis bis celebrandi in ecclesia parochiali, et pro hoc officio a parochianis remunerationem quamdam accipit. Quæritur num respectu hujus remunerationis obligetur etiam hanc secundam missam pro populo, parochianis hanc remunerationem præbentibus applicare?

Resp. Negative in casu.

primam les ? Dic 20

copis assi-

, cum ora-

est secun-

veris, vel

designata

. Ita de-

ımque sa-

ulto Sedis

ntroducta, ta ut per

n, et Epi-

, seu voossit colui nos paassignatis

lectis pro

ominicam, ommemo-

dii 1848. Tanslati),

autorisé à r à comiers. Voyez

<sup>(1)</sup> Quod intelligi debet de ecclesiis in quibus missa de Festo occurrente vel de vigilia omnino desideratur; in istis enim servanda est peculiaris rubrica Missalis. Die 12 aug. 1854.

32. In hac diecesi contingit propter latitudinem parochiarum, quod in iis sacella inveniantur, ubi, dominicis et festivis diebus, missa celebrari debeat pro involarum ab ecclesia parochiali remotorum, imprimis seniorum et infirmorum, necessitate et commoditate. Viget consuetudo quod, in hujusmodi casibus, pro alio stipendio applicat, vel ad propriam intentionem..... Quieritur num hæc consuetudo pro futuro permittenda?

Resp. Posse permitti. Die 14 junii 1845.

- 33. 1º An parochus qui duas parochias regit, et ideo bis in die colebrat, utrique parochiæ suam missam applicare teneatur, non obstante redituum tenuitate?
- 34. 2°. An parochus, qui, in una eademque parochia, bis eadem die celebrat, utramque missam populo sibi commisso gratis applicare omnino teneatur?

Resp. Ad 1. Affirmative.

- Ad 2. Negative, firma prohibitione recipiendi eleemosynam pro secunda missa. Die 25 sept. 1858.
- 35. Parochus hic et nunc aliquem substituit, qui, die dominica, Summum Saerum cantat: an parochus privatim celebrans possit applicaro pro suis; vel teneatur applicare facere pro populo Summum Sacrum?

Resp. Posse et per se, et per alium, quin requiratur missa solemnis. Die 27 febr. 1847.

- 36. Sacra Congregatio, non obstantibus alias decretis, et de facto declaratis, rescribere rata est posse quemlibet parochum, accedente justa et legitima causa, adimplementum missæ pro populo applicandæ alio sacerdoti committere, seu per alium sacerdotem hanc missam celebrare facere (1). Die 22 julii 1848.
- 37. Capellani Monialium possunt celebrare missam de Sancto de quo Moniales recitant officium, sed cum Missali romano de communi si intra Missale romanum non est de co missa propria. 5a ex Reg. gen. quae approbatae fuerunt a S. R. C., die 13 febr. 1666.
- (1) Dans ce diocèse, la coutume constante d'offrir le S. Sacrifice de la grand'messe du dimanche pour le peuple, et l'opinion fondée du peuple, qui est persuadé que cette messe se dit pour lui, sont des rai-ons suffisantes pour autoriser les curés à s'acquitter de leur obligation d'appliquer le S. Sacrifice de la messe pour leur peuple, par le prêtre qu'ils invitent à chanter la grand'messe à leur place : et on doit tenir à cet usage.

rum, quod
missa cele, imprimis
consuctudo
el ad profuturo per-

in die coleon obstante

eadem die care omni-

m pro se-

nica, Sumapplicaro Sacrum? solemnis.

de facto accedente pplicandæ ssam cele-

Sancto de communi ex Reg.

fice de la euple, qui ntes pour l. Sacrifice chanter la 38. Archiepiscopus Quebecensis supplicat declarari an Capellani Monialium curæ præpositi, ad missam pro iisdem Monialibus, diebus dominicis et festivis de præcepto, applicandam teneantur?

Resp. Non teneri, cum non sint parochi. Die 7 dec. 1844.

 Presbyteri possuntne celebrare, diebus duplicibus minoribus, tres missas votivas sibi injunctas ab Episcopo, post ordinationem suam.

Resp. Negative, sed in diebus a rubrica permissis. Die 11 aprilis

- 40. In Sabbato Sancto celebrationes missarum privatarum omnino prohibentur in quibuscumque ecclesiis et oratoriis privatis, non obstante quacumque contraria consuetudine; et unica tantum missa conventualis cum officio ejusdem Sabbati Sancti celebretur. Die 11 martii 1690. Quod decretum Sanctitas Sua imprimi et evulgari mandavit.
- 41. An sacerdotes qui recitant officium duplex confluentes ad ecclesias sive Regularium, sive aliorum, ubi dicitur officium de festo semiduplici, possint ibi dicere missas privatas defunctorum? Item recitantes de Confessore, utrum debeant se conformare, in colore, illis ecclesiis, etiamsi ibi nulla sit solemnitas?

Resp. Negative quoad primam partem; affirmative quoad securiam, etiam quoad missam que non poterit celebrari de Sancto Confessore, si color fuerit rubeus. Die 7 maii 1740, &c.

42. In ecclesiis ubi fit officium duplex Confessoris, aut Virginis, potestne quis missam de Martyre, de quo recitat officium, celebrare, et in quibus paramentis?

Resp. Semper uniformari debet officio ecclesia in qua sacerdos celebrat, et etiam in colore paramentorum, et quando est duplex, tum celebrari debet de Sancto cujus particularis illa ecclesia celebrat officium. Die 4 sept. 1746, in Varsavien.

- 43. Quæ missa celebranda sit a sacrum facientibus in ecclesia aliena?
  Resp. Servetur decretum in una Varsavien., diei 7 maii 1746, nimirum missam concordare debere cum officio quod quis recitavit, dummodo cum colore ecclesiæ in qua celebrat aptetur.

  Die 12 novemb. 1831.
- 44. Utrum debeat etiam conformari, in recitatione symboli Nicæni, sui officii, vel officii ecelesiæ?

Resp. Poterit in officio proprio, dummodo non sit adde ndum ratione corporis, vel reliquiæ: debet, si celebret de officio ecclesiæ. Die 11 aprilis 1840.

45. An sacerdotes qui recitant officium de festo duplici confluentes ad ecclesias..... ubi dicitur officium de semiduplici, possint ibi dicere missas privatas defunctorum?

h

1

al ta

cr

in

us

rul

pri

vot

con

obl

Reg

F

5

rale

atqu

pe d

quos

sa ce leger

bus, Miss

Resp. Negative. Die 7 maii 1746.

- 46. Minister in missa privata, dum celebrans ministrat sacram communionem, non debet eum comitare cum cereo accenso, sed manere genuflexus in cornu Epistolæ. Die 12 aug. 1854.
- 47. Utrum tolerandum sit ut mos non geratur decretis S. Congregationis, duos ministros in missa lecta prohibentibus, eo sub prætextu quod hi ministri non introducantur ratione dignitatis Celebrantis....?

Resp. Servanda esse quidem decreta quoad missas stricte privatas; sed quoad missas parochiales, vel similes, diebus solemnioribus, et quoad missas quæ celebrantur loco solemnis, aut cantatæ, occasione realis et usitatæ celebritatis et solemnitatis, tolerari posse duos ministros missæ inservientes, servatis ordinationibus S. O. ad 11 et 12, sub die 7 sept. 1846. Die 12 sept. 1857.

48. Utrum permitti possit, celebritatis aut frequentioris assistentiæ causa, prout in dubio præcedente, introducere duos clericos, intorstitia a principio Canonis usque ad communionem sustinentes?

Resp. Ut ad dubium præcedens, servata rubrica Missalis, pro missa solemni. Eadem die.

49. Utrum diebus solemnioribus, pro missa lecta parochiali, aut Communitatis, prout supra, accendi possint plus quam duo cerci?

Resp. Provisum in dubio de duobus ministris in missa privata. Die 12 sept. 1857.

50. Potestne sacerdos, omnibus sibi prius commode dispositis, quæ ad sacrificium occurrere possunt, ne mulieres inserviant altari, uti ministerio mulieris tantum pro responsis?

Resp. Affirmative, urgente necessitate. Die 27 aug. 1836.

51. An sacerdos celebrans missam conventualem in qua chorus can-

n ratione Die 11

nfluentes bi dicere

am commanere

Congreprætextu is ....?. rivatas ; ribus, et occasione os minit 12, sub

sistentiæ ntorstitia

ro missa

iali, aut erei? ata. *Die* 

tis, quæ , uti mi-

orus can-

tare tenetur symbolum, possit illam prosequi, co tempore quo a choro cantatur symbolum prædictum?

Resp. Non posse. Die 17 sept. 1695.

52. Utrum sacerdos, in missa, postquam se communicaverit, priusquam communionen adstantibus distribuat, possit sermonem ad populum habere?

Resp. Affirmative; ab altari, et de consensu Ordinarii. Die 12 sept. 1857.

53. An tolerari possit ut, tempore missæ et officiorum, candelabra altaris, ne pulvere sordescant, aliquo drappo vel tela permaneant vestita; imo crux ipsa eodem modo involvatur, posita alia cruce minori pro cruce altaris pretiosiori sic tecta?

Resp. Negative. Die 12 sept. 1857.

54. Num paramenta confecta ex serico et aliis coloribus floribusque intertexta, ita ut vix dignoscatur color primarius et prædominans, usurpari valeant mixtim, saltem pro albo, rubro et viridi?

Resp. Negative. Die 23 sept. 1857.

55. In variis diecesibus..... usus invaluit ut, his diebus quibus per rubricas licet missas de Requiem et votivas celebrare, sacerdotes missas privatas, oblato manuali stipendio pro uno vel pluribus defunctis, vel votivam in honorem alicujus mysterii vel Sancti habentes, celebrent conformes officio quod illa die recitarunt, ad satisfaciendum susceptæ obligationi: dummodo fideles expresse non rogaverint dici missas de Requiem, vel votivas.....

......Petitur ergo an præfati sacerdotes satisfaciant suæ obligationi?
Resp. Affirmative quoad missas pro defunctis, juxta Decretum generale diei 5 aug. 1662; in reliquis negative.

56. S. R. Congregatio, me subscripto secretario referente, declaravit atque decrevit quod, firma remanente dispositione præfati decreti (nempe diei 20 decembris 1783, quod in nostro Rituali invenitur, p. 151), quoad designationem dierum in quibus missa votiva pro sponso et sponsa celebrari potest, camdem esse votivam privatam, proindeque semper legendam sine hymno angelico et symb. Nicæno, cum tribus orationibus, prima videlicet ejusdem missæ votivæ propria, ut habetur in fine Missalis, 2 et 3, diei currentis ut in rubrica, tit. VII, num. 3, de

Commem., Benedicamus Domino in fine et ultimo Evangelio S. Joannis. Et ita decrevit, die 23 februarii 1818.

Facta autem per me subscriptum secretarium relatione SSmo D. N. Pio VII, PP. M., Sanctitas Sua præfatum decretam approbavit, confirmavit mandavitque prælo tradi, et juris publici fieri, die 3 martii 1818.

57. An hujusmodi missa dici possit diebus duplicia excludentibus, (scilicet in Vigilia Pentecostes, Octava Epiphaniæ et Corporis Christi)?

1

12.

14.

15.

16.

17.

maj

Resp. Negative quoad Octavam Epiphaniæ, Vigiliam Pentecostes et Octavam privilegiatam SS. Corporis Christi, quatenus privilegium concessum sit ad instar Octavæ Epiphaniæ. Die 20 aprilis 1824.

58. An commemoratio missæ pro sponso et sponsa, dicenda prout ex dicto decreto in missa de dupl. 1æ et 2æ classis, dici debeat sub unica conclusione cum oratione festi, vel sub altera conclusione?

Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

59. Quo loco, quando concurrunt aliæ commemorationes, commemoratio missæ pro sponso et sponsa dicenda sit sub secunda conclusione, an scilicet ultimo loco?

Resp. Faciendam primo loco, post alias de precepto. Die 20 aprilis 1822.

60. Utrum moniales seu piæ feminæ vitam communem sub regula degentes possint, cum licentia Ordinarii, abluere corporalia, pallas, purificatoria, &c. ?

Resp. Negative. Die 12 sept. 1857.

- 61. Juxta alias decreta non potest prohiberi sacerdotes celebrare missam in alienis ecclesiis, antequam sit celebrata in parochiali, non obstantibus constitutionibus synodalibus in contrarium facientibus. Dis 4 martii 1645.
- 62. An in oratoriis publicis, seu capellis, media nocte Nativitatis Christi, dici valeat missa etiam sine cantu juxta regionis consuctudinem.

Resp. Spectare ad Episcopum. Die 7 sept. 1850 (Corresp. de Rome, p. 200).

63. An in triduo ante Pascha liceat omnibus capellis, seu oratoriis publicis, officium et missam celebrare, saltem Feria V in cœna Domini,

in qua ubique reponitur SS. Sacramentum cum pompa et concursu ; quid his diebus agendum in capellis monialium cum clausura?

R. Spectare ad Episcopum.

. Joan-

D. N.

martii

entibus,

hristi)?

costes et um con-

prout ex b unica

nmemo-

lusione.

aprilis

regula

llas, pu-

elebrare

ali, non ientibus.

ativitatis

tudinem.

resp. de

oratoriis

Domini,

64. Cum in missa Sabbati Sancti omittatur oratio Communio, quæritur utrum intra missæ actionem Clerus et populus possint sumere Eucharistiam? Insuper num, expleta missa, possint fideles cum particulis præconsecratis, seu per modum sacramenti communicari?

Resp. Negative ad primum; affirmative ad secundum. Die 7 sept. 1850 (Corresp. de Rome, p. 228).

## 0

- In occurrentia, Octava cujuscumque festi D. N. J. C. præfertur duplici majori. 2 et 3. An festum SS. Cordis Jesu præferendum, si concurrat cum festo S. Barnabæ. 4. Festum patrocinii S. Joseph locum cedit festo S. Marci. 5. Causa prælationis in occurrentia festorum ejusdem ritus.
- 6. Officia ad libitum non transferenda.
- 7. Ad quod officium teneatur qui extra patriam versatur.
- 8 et 9. Orationis ab Episcopo præscriptæ rubrica. 10. Quaenam orationes addi possint, quando benedicitur populo cum SS. Sacramento. 11. Cognomina in orationibus expungenda.
- Ostensorium habeat crucem in summitate. 13. An liceat sacerdoti istud accipere de manu diaconi, ut populo impertiatur benedictio.
- 14. Organum pulsandum juxta praescriptum Cæremonialis.
- 15. Oleum infirmorum, an domi retineri possit.
- 16. De oculorum elevatione injuncta sacerdoti celebranti.
- 17. De osculis omittendis in officiis coram SS. Sacramento exposito.
- Octava cujuscumque festi D. N. J. C. concurrens cum duplici majori vel minori debet habere vesperas integras. Die 7 aprilis 1832.

- 2. 1° An festum SS. Cordis Jesu, quod celebratur ritu dupl. mr., sit præferendum, tanquam dignius, si cum eo occurrat festum S. Barnabæ apostoli, quod est ejusdem ritus?
- 3. 2° An, cum festum S. Barnabæ celebratur pridie vel postridie festi SS. Cordis Jesu, vesperæ integræ debeant esse de festo Sacri Cordis Jesu, vel potius servanda tabella occurrentiæ.....?

Resp. Quoad primam quæstionem, negative in occurrentia, quia est festum secundarium. Quoad secundam quæstionem, affirmative ad primam partem, negative ad secundam. Die 22 martii 1841.

- In occurrentia, officium Patrocinii S. Joseph Sponsi B. M. V., utpote secundarium, locum cedere debet officio S. Marci. Die 11 sept.
  1847.
- 5. An in occurrentia festorum ejusdem ritus et alias quomodocumque parium, sit eorum prælationis causa religio, aut etiam natio, v. g. si fuerint nostri Ordinis, &c.?

Resp. Primo loco habebit officium Ecclesiæ particularis; 2° Ordinis seu Religionis; 3° Diœcesis; 4° Nationis; 5° Ecclesiæ universalis. Die 23 julii 1736.

6. S. R. C. censuit, decreto diei 18 julii non obstante, in futurum officia Sanctorum ad libitum non esse transferenda, quando dies eorum festivitatum sunt impediti die dominico, aut aliquo die festorum mobilium, si SSmo Domino Nostro visum fuerit.

Et Sua Sanctitas sensum S. C. approbavit.....et in posterum ita jussit, et servari mandavit. Die 20 decembris 1673.

7. Quando quis extra patriam vel diœcesim versatur, si Beneficiarius sit, tenetur semper ad officium propriæ ecclesiæ: simplices sacerdotes conformari possunt officio loci ubi commorantur. Die 12 nov. 1831.

aı

Ca

in

ill

Se

8. An in temporibus, quando tertia oratio in missis est ad libitum, ac, ex jussu vel summi Pontificis vel Episcopi, in missis debet apponi aliqua oratio specialis pro publica indigentia,.....hæc oratio præscripta.....necessario ponenda sit in missis tertio loco, et prætermittenda quæ ad libitum; seu polius Celebrans possit recitare tertiam ad libitum devotionis, et quarto loco quæ præscripta est de mandato S. Pontificis vel Episcopi?

Resp. Rescribendum in casu proposito, ad primam partem, negative;

mr., sit Barna-

die festi Cordis

quia est itive ad

V., ut-

o, v. g. Ordinis

ersalis. uturum

s eorum n mobium ita

ficiarius erdotes 831.

ibitum, apponi præetermitciam ad dato S.

gative;

ad secundam, affirmative, per modum præcepti et obligationis. Die 17 aug. 1709.

9. Utrum oratio præscripta a superiore, necessitatis publicæ tempore, locum habeat in duplicibus primæ et secundæ classis?

Resp. Si oratio precepta sit pro re gravi, dicenda erit in duplicibus prime classis, sub una conclusione, et in duplicibus secundæ classis, sub sua conclusione; si non pro re gravi, omittenda in dupl. prime classis, in dupl. vero secundæ classis, arbitrio sacerdotis. Die 7 sept. 1816.

- 10. Cum populo benedicitur cum SSmo Sacramento, quædam collectæ addi possunt orationi de SS. Sacramento, in oratione 40 horarum, et in omnibus festis; non vero in festo et per octavam SSmi Sacramenti Corporis Christi. Die 23 sept. 1837.
- Expungantur omnino in orationibus tantum cognomina et patrice Sanctorum. Die 23 julii 1736.
- 12. In summitate Ostensorii crux visibilis apponatur : hoc requirunt leges Ecclesiæ. Die 11 sept. 1847.
- 13. Licot sacerdoti accipere Ostensorium per manus diaconi istud ex altari acceptum porrigentis, ut populo benedictio impertiatur, et post benedictionem, Ostensorium remittere diacono qui illud super altare deponet: et hoc ex praxi ecclesiarum Urbis. Die 12 aug. 1856.
- 14. Servanda est stricte dispositio Cæremonialis quoad Organi sonitum, non obstante consuetudine. Die 11 sept. 1847.
- 15. Sacerdotes curam animarum exercentes, pro sua commoditate, spud se in domibus suis retinent sanctum Oleum infirmorum. Quaeritur an, attenta consuetudine, hanc praxim retinere valeant?

Resp. Negative, et servetur Rituale romanum: excepto tamen casu magnæ distal sæ ab ecclesia, quo casu omnino servetur rubrica quoad honestam et decentem tutamque custodiam. Die 16 decemb. 1846.

- Juxta rubricas, in oculorum elevatione, quæ sacerdoti celebranti injungitur in missa, crux est aspicienda. Die 22 julii 1848.
- 17. In missa coram SSmo Sacramento (et pariter in aliis officiis) illa tantum omiti debent oscula, quando faciendum aliquid est quod Sacramentum expositum duntaxat respiciat, non illa quæ ad ritum missæ solemnis proprie pertinent. Die 12 aug. 1856.

#### P

- 1. Palla a parte superiori potest cooperiri panno serico.
- Ad parochum pertinent omnes functiones scolesias ica in propria ecclesia.
- 3. De juribus parochialibus.
- 4. Paschatis festo occurrente in die . Marci, Litenia et processio fieri debent in feria tertia proxime sequente.
- 5. Patenam non potest tenere sacerdos ministrans communionem.
- 6. Patena in usu pro communione monialium purificanda.
- 7, 8, 9. De Patrino, seu presbytero assistente novum sacerdotem solemniter prima vice celebrantem.
- 10. Patronorum minus principalium missa sine Credo.
- Quis intelligendus per Patronum loci. 12. Patroni minus principales in concursu cum officio æqualis ritus.
- 13, 14, 15. Patroni capellarum et ecclesiarum Seminariorum, quoad obligationem celebrandi eorum octavas.
   16. In festo Patrocinii S. Joseph recitari debet symbolum.
   17. De translatione festorum Annuntiationis et S. Joseph, primi patroni hujus regionis.
- 18. Pileoli gestatio interdicta in missa, &c.
- 19. Pluviale in vesperis solemnibus sumendum a principio.
- 20. Processio Corporis Christi quoad pausationes seu stationes.
- Præcedentia debita Clero saculari supra Religiosos; 22—presbytero prius ordinato; 23.—canonicis supra curatos; 24.—quomodo ordinanda inter parochos; 25.—inter simplices sacerdotes; 26.—debita Beneficiatis supra simplices sacerdotes; 27.—an tribuenda Archipresòyteris supra parochos.

lo

ju

dig

ali

1. An, non obstantibus decretis a S. Congregatione editis, uti liceat palla a parte superiori panno serico cooperta?

Resp. Permitti posse, dummodo palla linea subtecta calicem cooperiat, ac pannus superior non sit nigri coloris aut referat aliqua mortis signa. Die 10 jan. 1852.

2. Ad proprium parochum functiones omnes ecclesiasticas spectare

in propria ecclesia, non obstante quacumque consuetudine contraria, declaravit, et ita servari mandavit S. R. C., die 4 aug. 1674.

- 3. Benedictiones et distributiones candelarum, cinerum et palmarum non sunt de juribus mere parochialibus: nec benedictiones mulierum post partum, Fontis Baptismalis, Ignis, Seminis, &c.: sed benedictiones mulierum et Fontis Baptismalis fieri debent a parocho. Die 10 decemb. 1703.
- 4. Casu quo festum Paschatis Resurrectionis Domini Nostri occurrat in die S. Marci, Litaniæ et processio fieri debent in ultimo die festi Paschatis, videlicet in feria tertia proxime sequente. Die 25 sept. 1727.
- Sacerdos sanctam communionem ministrans, non potest tenere patenam inter digitos manus sinistras.
- Patena seu bacile in usu pro communione monialium puricari deberet a sacerdote regresso ad altare. Die 12 aug. 1854.
- 7. 1º An, celebrante solemniter prima vice novo sacerdote, Patrinus seu presbyter assistens possit, in dominicis, antea aspergere populum aqua benedicta, ac deinde ad sacristiam accedere, et sacerdotem ipsum ad altare deducere eum ministris?
- 8.  $2^{\circ}$  An subtus pluviale ipse Patrinus possit stolam gestare, ac fidelibus cum patena ministrare, quoties Eucharistiæ communio instituenda est?
- 9. 3° An Patrinus debeat, vel saltem possit Celebrantem incensare loco diaconi?

Resp. Ad 1. Negative in omnibus.

Ad 2. Spectare ad diaconum.

propria

rocessio

tem so-

prin-

quoad

rocinii

storum

oresby-

omodo

26.-

uenda

liceat

coope-

mortis

ectare

m.

Ad 3. Negative. Die 11 martii 1837.

- Exequenda sunt decreta 2 decembris 1684, 15 sept. 1691, 19 junii 1700, quibus vetitum est dicere Credo in missis Patronorum minus principalium.....Die 22 aug. 1744.
- Per Patronum loci intelligendus est præsipuus Patronus tantum vel diœcesis, si habeatur, vel oppidi similiter.....Die 12 sept. 1840.
- 12. Patroni minus principales, in concursu officii æqualis ritus, sed dignitatis majoris, non sunt præferendi. Die 6 sept. 1845.
- 13. 1º Utrum parochus teneatur facere octavam de Sancto Titulari alicujus capellæ, in qua hic et nunc celebratur missæ sacrificium?

14. 2° Utrum professores, necnon seminariste in majoribus constituti ordinibus, teneantur ad octavam ecclesiae Seminarii, quae omnibus patet fidelibus, vel potius retinere Patronum civitatis in qua Seminarium situm est?

15. 3° Ecclesia Seminarii Ruremundensis, quæ quamvis parochialis non sit, omnibus tamen patet fidelibus, quæque Titularem habet S. Carolum Borromæum.....: petitur utrum festum hujus Sancti, 4a die novembris, per modum festi patronalis, sub ritu duplicis primæ classis, cum octava, a Præside, professoribus atque alumnis Seminarium habitantibus celebrari possit ac valeat; et inter suffragia ad Vesperas et Laudes, de eodem S. Carolo, ut in Breviario, commemoratio fieri debeat?

Resp. Ad 1. Negative.

Ad 2. Teneri ad octavam Titularis ecclesico adnexes.

Ad 3. Jam provisum secundo dubio. Fieri autem debere commemorationem in suffragiis, ad tramites rubrices. Die 27 febr. 1847.

16. Cum ex indulto diei 16 novembris 1834 concessum fuerit festum Patrocinii S. Joseph celebrandum sub ritu duplicis secundæ classis, utpote primi Canadensis Regionis et Diœcesis Patroni, quæritur utrum recitandum sit symbolum in missa, quoties ad aliam diem transferri contigerit?

Resp. Affirmative, si vere constat de patronatu formaliter ab hac sacra Sede confirmato (1) Die 7 decemb. 1844.

17. Cum sæpissime transferenda sint post Pascha, etiam sine obligatione audiendi missam, festa Annuntiationis et S. Joseph, primi Regionis Patroni, quæritur quisnam ordo servandus in dictis festis celebrandis?

Resp. Juxta alias decreta Urbis et Orbis, in casu prius transferendum officium Annuntiationis, tanquam in sede propria, ad feriam secundam post dominicam in Albis. Die 7 decemb. 1844, in una Quebecen.

18. Pileoli gestatio interdicitur ecclesiasticis, tam in missa quam in ccclesiasticis functionibus, nisi fuerit specialiter indultum. Die 23 martii 1846.

a

(1) Voyez l'indult concernant le Patronage de S. Joseph, avec la note qui l'accompagne, p. 166, n. 6.

19. Pluviale, in vesperis solemnibus, sumi debet a principio. Die 12 aug. 1854.

20. In processione Corporis Christi servetur regula Cæremonialis quod non toties pausatio fiat quoties altaria occurrunt, sed semel vel iterum; et altaria per viam erecta sint decenter erecta..... Die 23 sept. 1820.

21. S. R. C. declaravit præcedentiam omnino deberi Clero sæculari supra Monachos, Fratres seu Religiosos quoscumque, in omni loco, etiam in ipsis Religiosorum monasteriis et ecclesiis. Die 28 sept. 1662, &c.

 Præcedentia danda est presbytero prius ordinato, nulla habita ratione doctoratus. Die 24 junii 1608.

23. Canonici ecclesiæ collegiatæ (a fort iori Cathedralis) in publicis processionibus, functionibus et synodis, præferantur omnibus curatis et presbyteris ecclesiarum parochialium, et aliarum ecclesiarum simplicium. Die 11 decemb. 1613.

24. In præcedentiis parachorum attendenda antiquitas et dignitas ecclesiæ, non autem ipsorum parochorum. Die 10 maii 1642.

25. Inter simplices sacerdotes nulla gaudentes præbenda, anteric itas suscepti ordinis presbyteratus inspicienda est, nulla inter eos habita ratione prioritatis subdiaconatus vel diaconatus. Die 29 martii 1659.

26. Sacerdotes beneficiati debent præcedere alios simplices sacerdotes, quamvis seniores in ordine, in omnibus processionibus et functionibus publicis et privatis, scilicet in choro, dum sedent. Die 22 jan. 1678.

27. An Decanis et Archipresbyteris aliqua debeatur præcedentia super parachos, ratione Decanatus vel Archipresbyteratus; an vero debeatur præcedentia parochis, si sint ordinatione vel installatione antiquiores?

Resp. Præcedentiam petendam esse vel a dignitate ecclesiæ, vel ab antiquiore possessione juxta locorum consuetudinem. Die 10 jan. 1852.

comme-847.

s consti-

omnibus

Semina-

rochialis

abet S.

, 4a die

classis,

m habi-

eras et

io fieri

t festum classis, utrum ansferri

ab hac

ne obli-, primi s festis

asferenferiam in una

uam in Die 23

note qui

# $\mathbf{R}$

Reliquiæ Sanctorum non superimponendæ Tabernaculo in quo asservatur SS. Sacramentum; 2.—neo retinendæ in monasteriis.
 Officium earum causa recitandum in sola eclesia in qua existunt.
 An benedictio impertiri possit populo cum Reliquiis.
 Utrum liceat lignum sanctissimæ Crucis sub baldachino deferre.
 Utrum sacerdos, missa expleta, adhuc sacris indutus paramentis possit Sanctorum Reliquias deosculandas præbere.

7, 8 et 9. Missa dicenda in processione S. Marci ac Rogationum. 10.
An Litaniæ præscriptæ in festo S. Marci et in triduo Rogationum

recitari possint die antecedente.

1. Consuetudo superimponendi Sanctorum Reliquias pictasque imagines Tabernaculo, in quo augustissimum Sacramentum asservatur, tanquam abusus eliminanda omnino est. Die 3 aprilis 1821.

Moniales S. Catharinæ.....licentiam petierunt retinendi corpus
 Antonii martyris in oratorio quod intra claustra monasterii constructum reperitur.

Resp. Inhærendo decretis Congregationis S. Concilii, quibus cautum reperitur ne asserventur Reliquiæ SS. in monasteriis, sed in exteriori ecolesia, ad petita negative respondendum duxit. Die 7 aprilis 1660.

- 3. Officium (ratione Reliquiarum) est solum recitandum in ecclesia in qua insignis aliqua Reliquia existit, et propterea aliæ ecclesiæ non debent se conformare cum cathedrali. Die 12 martii 1618.
- 4. Post processionem Reliquiarum benedictio impertiri potest populo cum Reliquiis; nulla tamen adest obligatio. Die 24 junii 1683.
- Lignum sanctissimæ Crucis et alia Crucis instrumenta licet deferre sub baldachino in processionibus; non autem Reliquias Sanctorum. Die 27 maii 1826.
- Utrum sacerdos in missa privata, sacris indutus paramentis possit cineres distribuere et Sanctorum Reliquias deosculandas præbere,.....

expleta missa? Et quatenus affirmative, an possit sibimet prius cineres imponero genufiexus coram altare nihil dicens?

Resp. Affirmative ad primam partem; negative, ad secundum. Die 16 martii 1833.

7. In ecclesiis in quibus non solet quotidie missa decantari, vel adest solus parochus, cum rubrica clare non loquatur, quæritur quæ missa legenda sit in processione S. Marci, ac Rogationum minorum, præsertim si occurrat officium duplex?

Resp. Si flat processio, legenda est missa Rogationum; secus, de festo, cum commemoratione earundem. Die 12 nov. 1831.

- 8. Missa de feria canenda est post processionem, in festo S. Marci, nisi processio finem habeat in ecclesia eidem Sancto dicata. Die 12 nov. 1831.
- 9. An in dictis feriis missa Rogationum sit de præcepto celebranda......?

Resp. Affirmative, si fiat processio.

quo asisteriis.

na exi-

uiis. 5. deferre.

*amentis* 

um. 10.

tionum

ie ima-

rvatur.

corpus

onstru-

cautum kteriori 1680. coclesia iæ non

populo

cet de-

s San-

s posait

e,....

3.

10. An Litaniæ Sanctorum de præcepto recitandæ in festo S. Marci, et in triduo Rogationum, anticipari possint atque recitari post Matutinum et Laudes, die antecedente, ab iis qui processioni sequentis diei interveniunt?

Resp. Negative. Die 15 junii 1776.

#### S

- 1. Utrum Sabbato Sancto missae privatae dici possint.
- 2. Sacerdos impeditus uno brachio celebrare non potest.
- 3. An in deferendo SS. Sacramentum infirmis uti liceat pileolo.
- 4. Cujus coloris esse debeant paramenta adhibenda in benedictione SS. Sacramenti quae fieri solet post vesperas.
- Salutationes in choro, quomodo ipsis corresponderi debeat; 6, 7, 8 et 9.—an et quae omitti debeant in officiis Hebdomadae Sanctae, et mortuorum.

 et 11. Sepulturae jura et emolumenta. 12. Officium super cadavera sepelienda recitandum privatim per ultimum triduum Hebdomadae Majoris. 18. Utrum Episcopi, Sacerdotes, &c., sepeliri debeant cum vestibus proprio ordini congruentibus. 14. In funeribus Sacerdotum servanda dispositio Ritualis romani. 15. Utrum liceat feretrum puellae innuptae cooperire panno albo in signum virginitatis.

r

D

of

 $\mathbf{E}_{\mathbf{I}}$ 

Cr

hæ

tur ser

duc

ces

cler

suff I

(1

- 16, 17 et 18. Solemnitas Patroni, quid faciendum quando incidit in dominicam primam Adventus, Quadragesimae, vel Palmarum, cc.
- In solemnitatibus translatis, quae commemorationes addi debeant missae solemni.
- 20. Stola non adhibenda in canendis officiis; 21.—adhibenda vero cun. superpelliceo in confessionibus audiendis; 22.—non adhibenda praeterquam in collatione sacramentorum. 23. An gestari possit ab eo qui concionem habet; 24 et 25.—a presbytero qui assistentiam praebet Episcopo missam celebrante. 26. An standum consuetudini qua interciditur usus stolae in administratione sacramenti poenitentiae. 27. An confessarii in cathedrali illam assumere debeant, licet en prius non uterentur. 28. An Celebrans possit illam induere in vesperis. 29. An et quomodo stola suppleatur in communione generali, &o; 30.—quomodo adhiberi debeat a presbytero assistente in benedictione SS. Sacramenti.
- 31. An in missa solemni subdiacono substitui possit constitutus in mino-
- 32. Symbolum organo non modulandum.

1. Utrum.....Sabbato Sancto missæ privatæ dici non possint de quacumque necessitate.....?

Resp. Negative. Die 10 januarii 1693.

- Sacerdos impeditus in uno brachio, ita ut non possit utraque manu elevare sanctissimum Sacramentum in missa, celebrare non potest absque dispensatione apostolica. Die 2 julii 1661.
- 3. An parochis SS. Eucharistiæ Sacramentum ministraturis infirmis liceat, de die, vel saltem de nocte, uti parvo pileolo in delatione ejusdem per civitatem, sub prætextu alicujus infirmatitis?

Resp. Non licere, nec posse (1). Die 13 aug. 1695, et 21 jan. 1696.

avera adae

beant

Sa-

liceat

gini-

it in

, we.

beant

vero

enda

it ab

tiam

dini

oeni-

eant.

luere

ione

aesi-

ino-

t de

anu

abs-

mis lem 4. Quaterus qui vesperas paratus cantavit non recedat ab altari, reservatio (expositio) SS. Saoramenti facienda est cum paramentis coloris respondentis officio dici, et velo humerali coloris albi, si illud habeatur; quaterus vero recedat et reservatio habeatur tanquam functio omnino distincta ab officio vesperarum utendum est paramentis albi coloris. Die 20 sept. 1806.

 Ministris altaris vel caremoniario chorum salutantibus, per missam aut officium, chorus correspondere debet, caput aperiendo, juxta praxim. Die 12 sept. 1857.

6, 7, 8 et 9. Utrum in officiis luctuosis Hebdomadæ Sanctæ, et in officiis mortuorum omitti debeant :

1° Salutatio chori a quocumque adveniente post cœptum officium, et opportuna resalutatio?

2º Salutatio chori a Celebrante in accessu et recessu?

3° Salutatio chori a Celebrante a sede sua ad altare pergente?

4º Salutatio chori a quocumque cantaturo lectionem, vel a subdiacono Epistolam cantaturo ?

Resp. Negative in omnibus, excepto officio feriæ VI, ab adoratione Crucis usque ad Nonam Sabbati Sancti. Die 12 sept. 1857.

10. Possunt corpora defunctorum, juxta corum dispositiones, vel hæredum voluntates, directe deferri ad ecclesiam, vel capellam, ubi sepelienda erunt, absque co quod prius ad ecclesiam matricem deferantur: dummodo Archipresbytero, seu Curato jura et emolumenta solita sepulturæ solvantur. Die 25 feb. 1606, &c., &c.

 Nihil debetur parochiæ per quam transit funus, cum corpus ducitur ad sepulturam. Die 14 febr. 1626.

12. Per totum triduum ultimum Hebdomadæ Majoris, officium et precessuper cadavera sepelienda recitari debent privatim. Die 11 aug. 1736.

13. Cadavera Episcoporum, sacerdotum, diaconorum aliorumque de clero, debentne sepeliri cum vestibus proprio ordini congruentibus; aut sufficit ne ut cum his in ecclesia exponantur?

Resp. Servetur cujuscumque loci consuetudo. Die 12 decemb. 1831.

<sup>(1)</sup> Voyez le règlement de ce diocèse à ce sujet, ci-dessus, p. 38.

14. In funeribus sacerdotum, finita missa, cantantur ad tumulum tria Responsoria, ut ter, id est in singulis Responsoriis, cadaver aspergatur aqua benedicta, atque thurificetur a celebrante circumeundo tumulum et cadaver. Quæritur an talis consuetudo continuari possit, vel potius abolenda cantando unum Responsorium?

Resp. Servandam in casu dispositionem Ritualis romani, Die 23 maii 1846.

15. Feretrum, cum in eo corpus includitur, et castrum doloris, absente corpore, panno nigro cooperiri debent : quæritur utrum feretrum, si in eo reconditur corpus puellæ innuptæ, panno ex lana alba contexto cooperire liceat in signum virginitatis, et etiam pro castro doloris in die tertia, septima, trigesima, et anniversaria ipsius puellæ innuptæ?

Resp. Negative in utroque casu. Die 21 julii 1855.

Cum, juxta decretum pro reductione festorum de die 9 aprilis 1802, Solemnitas Patroni cujuslibet parochies transferenda sit in dominicam proxime occurrentem (1), quæritur:

16. 1º An possit in missa solemni oratio Patroni addi sub unica conclusione orationi diei, quando Solemnitas ejusdem Patroni incidit in dominicam primam Adventus, aut Quadragesimee, vel an transferri tum debeat Solemnitas in dominicam subsequentem, quandoquidem prohibitum est cantare missam de Patrono, dominica prima Adventus et Quadragesimee?

 $d\epsilon$ 

ce

in

in

17. 2° Quid faciendum sit, quando Solemnitas Patroni incidit in dominicam Palmarum, vol Paschatis Resurrectionis, vel Pentecostes?

Resp. Quoad primam quæstionem : fieri posse sub unica conclusione, vel ad libitum transferri.

Quoad secundam: solemnitatem esse transferendam. Die 12 sept. 1840.

- 13. Solemnitate coincidente cum Patrono, de ca fieri potest, sicut in prima dominica Adventus. *Ibidem*.
- 19. In solemnitatibus ad dominicam translatis, missæ solemni, ubi alia non canitur de dominica, vel de festo occurrente, addenda est dominica, vel de festo occurrente, addenda est dominicam translatis, missæ solemni, ubi
- (1) Dans ce diocèse on est autorisé à anticiper les solennités le dimanche précédent, lorsqu'elles ne peuvent être placées au dimanche suivant. Voyez p. 168, n. 9.

nicæ vel festi occurrentis commemoratio; et prædicta missa votiva solemnis celebranda est non modo in ecclesiis parochialibus, sed et in oratoriis publicis, ubi de more de festis canitur. *Die* 22 julii 1848.

- 20. In canendis divinis officiis non licet ferre stolam, quæ tantum in sacramentorum administratione et confectione adhiberi debet. Die 7 sept. 1658.
- 21. Episcopus potest cogere sacerdotes seculares ut audiant confessiones sacramentales cum superpelliceo et stola, et regulares cum stola tantum. Die 28 aug. 1628, apud Merati.
- 22. Stola non est adhibenda præterquam in collatione et confectione sacramentorum: ideoque consuetudo in contrarium est abusus per locorum Ordinarios omnino eliminandus. Die 7 sept. 1816: quod S. Sanctitas benigne confirmavit et evulgari mandavit.
- 23. Debentne Episcopi et sacerdotes concionem habentes adhibere stolam ?

Resp. Servandam esse immemorabilem consuetudinem. Die 12 decemb. 1831.

Sacerdos Eleemosynarius Episcopi N. quærit:

- 24. 1° Utrum teneatur ferre super habitu chorali stolam, quando assistentiam præstat Episcopo, dumin oratorio privato aut alibi missam celebrat? In hypothesi vero negativa, quærit:
- $25.\ 2^{\circ}$  Utrum sibi liceat, absque violatione rubricarum, stolam ferre in casibus supradictis?

Resp. Ad 1. Negative.

mulum

r asper-

ido tu-

sit, vel

Die 23

is, ab-

retrum,

ontexto s in die

1802, inicam

ica con-

in do-

ri tum prohi-

tus et

in do-

usione,

2 sept.

icut in

ai, ubi

domi-

manche oyez p.

es ?

?

- Ad 2. Obstant decreta. Die 12 martii 1836.
- 26. An standum consuetudini qua interdicitur confessariis usus stolæ in administratione sacramenti pænitentiæ ?

Resp. Negative, et standum Rituali romano, et aliis decretis. Die 7 decemb. 1844.

27. An confessarii in ecclesia cathedrali in actu confessionum assumere debeant stolam, qua non utuntur?

Resp. Affirmative, juxta alias decreta (1). Die 11 sept. 1847.

(1) Parochus sæcularis audiens confessiones tenetur deferre superpelliceum et stolam. Cong. Episcoporum, die 8 novemb. 1588, ez Gavento.

, 28. An celebrans, ubi non est obligatio chori, in Vesperis festivis vel votivis, possit stolam induere, cum sit veluti præeminentiæ signum in choro, maxime in ecclesiis ruralibus?

Resp. Negative, juxta alias decreta. Die 11 sept. 1847.

29. Utrum stola suppleatur sive per pluviale aut planetam, pro canonicis paratis communicaturis in communione generali, sive per dalmaticam, pro diacono assistente calicem de manu Episcopi accepturo, in processione ferise V in Coma Domini?

Resp. Affirmative juxta Cæremoniale Episcoporum. Die 12 sept. 1857.

19

cu

inc

ele

17

Ma

fier 5 bran pare quil

6

qui

cum

Titu

habe

eccle

class

- 30. In expositione SS. Sacramenti, deficientibus ministris dalmatica et tunica indutis, sacerdos, vel ejus loco diaconus assistens, superpelliceo indutus, stolam assumit tantum quando occurrit, nam eam semper retinere non licet. Die 12 aug. 1856.
- 31. An deficiente subdiacono pro missa solemni, possit per superiores substitui constitutus in minoribus ad cantandam epistolam, paratus absque manipulo?

Resp. Affirmative, occurrente legitima causa. Die 5 julii 1698.

32. An sit toleranda consuetudo ut Symbolum Organo moduletur?

Resp. Abusum hujusmodi minime tolerandum; sed omnino per Episcopum provideri ut integre et intelligibili voce Symbolum decantetur, ita ut a populo distincte audiri possit. Die 10 martii 1657.

#### T

- Thurificatio post Evangelium debetur Celebranti.
   An thurificandum SS. Sacramentum, quando cum ipso impertitur benedictio.
   Laudabilis usus recitandi Magnificat in thurificatione altaris.
- Festum Titularis Cathedralis fieri debet cum octava in tota diacesi; 5.—Dedicationis et Titularis Ecclesiae parochialis non celebrandum in oratoriis.
   7, 8. Soli sacerdotes adscripti ali-

cui ecclesiae possunt recitare officium de ejusdem Titulari. 9, 10,
11. Altaria et Capellae non gaudent Titulari. 12 et 13. Titularis
primus ecclesiae retinendus. 14. Titularis fixe translatus servat
suam octavam. 15. De Titulo S. Mariae Angelorum. 16. Quisnam Sanctus nominandus in oratione A cunctis, littera N. 17.
Qui, si missa celebretur in oratorio. 18. De quo commemorationem
facere debeant sacerdotes nulli ecclesiae adscripti, pro commemoratione praescripta de Patrono vel Titulari.

 De translatione officii in perpetuum impediti; 20.—Festi Purificationis; 21.—SS. Nominis Jesu; 22.—Officiorum concessorum.

 Thurificatio, post Evangelium, debetur Celebranti, non Episcopo cum cappa assistenti. Die 30 aug. 1737.

2. Utrum conveniens sit quod Cæremoniarius, vel Thuriferarius incenset SS. Sacramentum, cum populo benedictio impertitur, ut fit in elevatione Sanctissimi Sacramenti in missa solemni.

Resp. Non præscribi. Die 7 maii 1746, et decret. gener. 20 julii 1748.

3. Laudandus usus recitandi, cum ministris, in Vesperis, canticum Magnificat in thurificatione altaris. Die 12 aug. 1854.

4. Officium cum octava Titularis ecclesiae cathedralis aut Patroni fieri debet in tota diœcesi. Die 2 sept. 1741 et 4 sept. 1745.

5. An die Consecrationis vel Tituli ecclesiae parochialis, possit celebrari missa Dedicationis, vel Titularis sub eodem ritu duplici ac in parochiali, etiam in oratoriis eidem ecclesiae parochiali subjectis, in quibus de facto multi sacerdotes celebrant ut in parochiali?

Resp. Negative. Die 17 aug. 1709.

6. 1° An sacerdotes saeculares qui censentur alicui ecclesiae adscripti qui missas ibidem celebrant, confessiones excipiunt, aut aliud quod-cumque ministerium exercent, possint officium recitare de Patrono vel Titulari ejusdem ecclesiae (qui non est Patronus civitatis vel loci), ut habeatur uniformitas inter sacerdotes illos et pastorem et vice-pastores ecclesiae qui celebrant festum Titularis ejusdem ritu duplicis primae classis, cum octava, etiamsi nulla adsit obligatio ad chorum?

2 sept. matica

perpel-

emper

aperioparatus

98. etur ?

o per ecante-

thurienediccatione

n tota lis non pti ali-

- 7. 2° An illi sacerdotes, si possint recitare praedictum officium, ad illud etiam teneantur, sic ut non satisfaciant obligationi suae, sequendo Directorium diœcesis?
- 8. 3° An dicti sacerdotes recitare etiam possint et debeant alia officia propriae ecclesiae cui adscripti sunt, v. g. de Reliquia insigni alicujus Sancti, si, vel ex speciali indulto apostolico, vel ex legitima consuetudine, recitari ibidem soleant a pastore et vice pastoribus?

Resp. Ad 1. Juxta alias decreta, negative. Non enim censeri, sed revera esse debent adscripti stricto ecclesiae servitio, uti parcehus et vice-parcehus.

Ad 2 et 3. Jam provisum in præcedente. Die 7 decemb. 1844.

- 9. Celebrari non debet ritu duplicis primae classis, cum Credo et octava, festum Titularis capellarum publicarum quæ existunt in Hospitalibus Domibusque Regularium. Die 12 nov. 1831.
- 10. Capellae Monialium publicae non habent Titularem ad sensum Rubricarum, et habendae sunt in hoc ceu oratoria. Die 12 aug. 1857.
- Propter solos Titulos altarium officia non debentur. Die 28 aug. 1668.
- 12. Semel assignato Titulari Patrono alicui ecclesiae, non licet Episcopo illum immutare. Die 11 martii 1843.
- 13. Titularis primus retinendus in ecclesia; nec Episcopus potest alium substituere. Die 12 sept. 1857.
- Titularis fixe translatus servat suam octavam. Die 12 aug. 1854.
- 15. Festum Titularis ecclesiarum dedicatarum sub titulo S. Mariae Angelorum celebrandum est in die Assumptionis, cum octava ejusdem. Die 14 martii 1707.
- 16. Quisnam Sanctus nominandus est in oratione A cunctis, littera N., a sacerdote celebrante: Patronusne principalis loci, vel diecesis, aut potius Titularis ecclesiae, vel oratorii, in quibus celebrat?

Resp. Titularem tantum nominandum esse, et detur Decretum in Santadrien., die 19 januarii 1797.

17. Sacerdos celebrans in oratorio publico vel privato, quod non habet Sanctum Patronum vel Titularem, in oratione A cunctis, ad littoram N., debet nominare Patronum civitatis, vel loci. Die 12 sept. 1840.

18. Aliqui sacerdotes nulli adscripti ecclesiae, pro commemoratione
quae praescribitur facienda de Patrono vel Titulari ecclesiae commemorationem faciunt de Patrono vel Titulari ecclesiae Cathedralis; alii
faciunt commemorationem de Patrono vel Titulari ecclesiae parochialis,
sub qua degunt : quaenam praxis menti rubricarum est conformior?

ri, sed

hus et

edo et

Hospi-

ensum

1857. de 28

licet

potest

aug.

Mariae usdem.

littera œcesis,

tum in

habet

am N.,

Resp. Faciendam esse commemorationem Patroni civitatis vel loci-Die 12 sept. 1840.

- 19. Serventur posteriora et ultima S. R. C. decrêta, per quae assignatio alterius diei officio in perpetuum impedito fieri potest, Sacra Congregatione inconsulta, prout ex decretis 2 julii 1712, et 20 novembris 1717. Ita declaravit, die 22 aprilis 1741.
- 20. Quando festum Purificationis incidit in aliqua dominica secundae classis, ejus officium est transferendum in feriam secundam immediate sequentem, quamvis impeditam, translato ab ea quocumque alio festo, ne continuatio mysterii dominicae Incarnationis diu protrahatur. Die 7 maii 1746, et decret. gener. 20 julii 1748.
- 21. Quando festum SS. Nominis Jesu ab occurrente dominica Septuagesimae impeditur, transferendum est ad diem 28 januarii tanquam illi propriam, ne festum praedictum celebretur intra Quadragesimam, juxta genuinum decretum diei 5 martii 1736, et officium S. Raymundi transfertur in aliam diem non impeditam. Die 3 martii 1761.
- 22. Officia concessa alicui regno, nationi, diœcesi, si ob occursum aliorum festorum celebrari nequeant diebus assignatis, vel omittenda sunt, vel imploranda facultas ea transferendi. Die 12 decemb. 1831.

### $\mathbf{V}$

- 1. Vasa sacra non execranda,
- 2. Viatici administratio intra missam.
- Vasa sacra non sunt execranda priusquam artifici reficienda, vel refundenda tradantur. Die 30 aprilis 1822. Quod Sua Sanctitas ap-

probavit, et generale decretum desuper edi ac typis publici juris sieri mandavit, die 23 dicti mensis ejusdem anni.

2. An tempore sacrosancti missae Sacrificii, in administratione Viatici, praesertim in xenodochiis, liceat ab altari recedere usque ad aegrotorum lectum, recitando interim psalmum *Miserere*, ut fieri solet extra zaissam?

Resp. Negative quoad psalmum Miserere tantum. Insuper animadvertendum quod, si Celebrans pro Viatici administratione intra missam altare e suo conspectu amittat, hanc administrationem non licere. Die 19 decemb. 1829.

s fieri

ae Viaaegrot extra

nimadnissam . Die

# APPENDIX III.

10. 11. 12.

13.

14.

### APPENDIX III.

## Declarationes et Decisiones.

- Altaria privilegiata, quot erigi possint in eadem ecclesia, et ad quos sacerdotes ac dies extendatur privilegium. 2 et 8. Qualis missa celebranda ad altare privilegiatum ad indulgentiam consequendam. 4. Indulgentia altaris privilegiati plenaria est, quæ animam statim liberet. 5 et 6. Privilegium, non lapidi consecrato, sed altari determinato conceditur.
- 7. Si in concessione privilegii nulla facta sit mentio de qualitate altaris, intelligitur concessum altari fixo. 8. Quid intelligendum per altare fixum seu locale; quid per portatile.
- 9. Anniversarium consecrationis Episcopi quoad commemorationem de ea faciendam.
- 10. Baptisma quoad validitatem ejus per unum testem probatam.
- 11. Campanæ pulsari possunt pro solemnitate civili.
- Canticum Benedicite omnia, &c., recitandum de præcepto post missam.
- Confiteor repetendum in administratione tum Viatici, tum Extremæ-Unctionis, ac in applicatione indulgentiarum in articulo mortis.
- 14. Indulgentiæ quoad earum publicationem, et authenticitatem. 15. Confessio sacramentalis quæ, quando apponitur in Brevibus, pro indulgentiarum consecutione, omnino peragi debet, etiam ab iis qui sibi lethalis peccati conscii non sunt, suffragari potest, si expleatur in vigilia festivitatis. 16. Qui saltem semel in hebdomada ad sacramentum pænitentiæ accedere consueverunt, omnes indulgentias consequi possunt sine actuali confessione. 17. Confessio peracta infra hebdomadam ante festivitatem suffragari potest pro omnibus Christi fidelibus ad lucrandam indulgentiam.

18. Absolutio non requiritur ad lucrandam indulgentiam, præterquam in jubilæo. 19. Plures indulgentiæ lucrari possunt eadem die, et per unicam communionem. 20. Communio paschalis sufficere potest ad lucra dam indulgentiam, etiam tempore jubilæi.

- 21. Jejunium. Responsa varia circa jejunium et abstinentiam,
- 22. Jus Episcopi quoud disciplinam.
- 23. Matrimonia inter cutholicos Ecclesiæ Canadensis subjectos extra præsentiam parochi. 24. Extensio Declarationis Benedicti XIV, super matrimoniis mixtis in Hollandia et Belgio contractis, ad Ecclesiam Canadensem. 25. Dispensatio generalis ab impedimento clandestinitatis non datur; atque non licet suadere catholicis qui contrahere volunt cum hæreticis ut coram magistratu contrahant. 26. Declaratio Benedicti XIV vim legis habere in diæcesi Quebecensi demonstratur. 27. Matrimonia catholicorum coram ministris acatholicis quoad censuras. 28. Decretum Tametsi potestne publicari in paræciis hujus provinciae nondum erectis? 29. Matrimonia catholicorum cum hereticis quoad impedimentum disparitatis cultus.

A

du

In

vi

de

de

res

per

qu

do

tio

die

Re

ver

sem

1

2

uti

con

dire

H

- 30. Matrimonia infidelium qui ad fidem converti volunt quoad electionem quam facere debent unius ex uxoribus suis. 31. Varia responsa circa dissolubilitatem matrimoniorum infidelium, atque circa matrimonia tum christianorum cum infidelibus, tum catholicorum cum hæreticis. 32. Solutio plurium quæstionum circa matrimonia mixta.
- Matrimonium quoad præsentiam parochi. 34. Quomodo plura matrimonia simul celebrari possint, 35. Matrimonia quoad dispensationes.
- 36. Mappa superior altaris usque ad terram pertingens.
- 37. Missa in ecclesia aliena.
- Residentia parochorum. Parochus, etiam relicto idoneo vicario, non potest abesse.
- 89. Sepultura quoad obligationem cadavera ad ecclesiam parochialem deferendi; 40.—sine lumine, cruce et parocho; 41.—parvulorum; 42.—eorum qui confessionem annualem et communionem paschalem praetermiserunt.
- 43. Via Crucis, quoad erectionem, sanctionem erectionis, icones, cruces, stationes, &c.

44. Translation des indulgences attachées à certaines fêtes.

45. Des Confréries,

46. Confrérie du Scapulaire.

.47. Bénédiction des objets de piété, croix, chapelets, &c., avec application de indulgences.

48. Indul ences Apostoliques.

49. Chapelets indulgenciés.

1. Cum, virtute Rescripti 18 decembris 1842, concessa fuerit Archiepiscopo Oratori facultas declarandi privilegiata altaria ecclesiarum, quamvis tota mensa consecrata non sit, humillime quaeritur an duo altaria possint declarari privilegiata in eadem ecclesia?

Proposito dubio ab Archiepiscopo Quebecensi Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita respondit: Potest Ordinarius, virtute Rescripti, in eadem ecclesia secundum altare privilegiatum declarare, si unum jam ab apostolica Sede tali privilegio fuerit decoratum; dummodo tamen in enuntiato Rescripto nulla adsit conditio restrictiva; itemque ad omnes et singulos sacerdotes in iisdem Sacrum peragentes, et ad quoscumque dies extensum habetur privilegium quando altaria declarantur privilegiata quotidiana, minime exceptis dominicis ac solemnioribus festis, ex Decreto Sacrae hujus Congregationis sub die 20 julii 1751, quod confirmavit Sa. Mem. Clemens XIV, die 7 martii 1771, declarando "Constare de privilegio ad formam Resolutionis S. Congregationis Indulgentiarum." Die 14 junii 1845.

Utrum sacerdos satisfaciat obligationi celebrandi missam pro defuncto, servando ritum feriae, vel cujuscumque Sancti, etiamsi non sit semi-duplex vel duplex?

Respondit S. C. Indulg.: Affirmative. Die 11 aprilis 1840.

2. Utrum qui celebrat in altari privilegiato singulis diebus debeat uti paramentis nigris, diebus non impeditis, ut indulgentiam privilegii consequatur?

Respondit eadem S. C.: Affirmative. Die 11 aprilis 1840.

3. Pour pouvoir appliquer l'indulgence de l'autel privilégié, il faut dire la messe en noir, les jours où la rubrique le permet ; mais il n'est

e extra
i XIV,
tie, ad
limento
cie qui

præter-

eadem

ufficere

rahant. diœcesi roram Tametsi rectis ? nentum

electioria reatque cathocirca

plura quoad

vicario,

chialem arvulonionem

cruces,

pas nécessaire de choisir ces jours-là : on peut tout exprès choisir ceux où la rubrique interdit les messes de Requiem : c'est ce qui résulte de la répouse sufvante :

#### Beatissime Pater,

N. sacerdos diœcesis Cenomanensis in Gallia ad pedes S. V. provolutus humiliter exponit quod ipse personali altaris privilegio ter in hebdomada gaudeat, et bona fide crediderit licere cos dies ad applicandam indulgentiam eligere, quibus nigro colore non licet uti, juxta rubricas suae diœcesis, dictasque dies industria elegisse, ut circiter 250 missas persolveret, quae sibi ca conditione datae erant ut in iis recitandis indulgentiam applicaret. Exorto dubio de validitate applicationis indulgentiae, a S. V. enixe petit num valide sic potuerit de industria dies eligere quibus non licet uti nigro colore; et, supposito quod non potuerit, ut sibi benigne de thesauro Ecclesiae compensare dignetur pro missis invalide sic quoad indulgentiae applicationem recitatis.

#### Declaratio.

Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, die 2 julii 1669, declaravit, celebratione missarum Sanctorum ritus duplicis, revera satisfieri ac suffragari pro missis privilegiato altari addictis, quod postea etiam declaratum est a S. Rituum Congregatione, die 5 aprilis 1687, necnon confirmatum anno sequente a Ven. Innocentio XI, pro dominicis aliisque diebus privilegiatis, in quibus defunctorum missas celebrare vetitum est. Deinde eadem Congregatio, die 20 junii 1751, declaravit quod missae quae dicuntur tempore officii generalis pro defunctis, vel in festis Sanctorum ritus duplicis, vel in dominicis tunc occurrentibus, gaudeant privilegio; et, non obstante clausura "quandocumque sacerdos aliquis missam defunctorum die, &c., celebraverit" in concessionibus fortasse apposita, S. M. Clemens XIV, ex audientia diei 7 martii 1771, declaravit constare de privilegio, ad formam Resolutionum S. Congregationis, &c.

Datum Romae..... Die 11 martii 1851.

4. Episcopus S. Flori in Gallia exposcit utrum per indulgentiam altari privilegiato annexam intelligenda sit indulgentia plenaria animam statim liberans ab omnibus purgatorii pœnis; an vero tantum

privipote stati app

ind

priv pler imp lapid S

dete

priv

fixu

die

paro iden legiu S.

Die

7. Love seque alter supposed polynomials.

perso ports indulgentia quaedam secundum divinae misericordiae beneplacitum applicanda?

ceux

to de

rovo-

er in

ican-

uxta

r 250 andis

ionis

ıstria

non

r pro

die 2

olicis, quod

prilis

, pro

nissas

1751,

pro

tune

andorit ''

entia

mam

tiam

naria

ntum

S. C., votis consultorum auditis, respondit per indulgentiam altari privilegiato annexam, si spectetur mens concedentis, et usus clavium potestatis, intelligendam esse indulgentiam plenariam, quae animam statim liberet ab omnibus purgatorii pœnis; si vero spectetur applicationis effectus, intelligendam esse indulgentiam cujus mensura divinae miscricordiae beneplacito et acceptationi respondet. Ita S. C., die 28 julii 1840.

5. Ex Leodiensi diceesi petitur declaratio, an indulgentia seu privilegium altaris a sancta Sede concessum sit lapidi consecrato, plerumque portatili, in quacumque ecclesia et cuicumque altari fixo, imposito; an vero determinato altari fixo, quod proinde, alio consecrato lapide imposito, privilegium minime amitteret?

S. C. respondit negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam, videlicet privilegium, de quo supra, datum est altari determinato, et in honorem alicujus Sancti specialiter dicato, ita ut privilegium ipso altari fixo exclusive inherent nec ad aliud altare etsi fixum transferendum. Die 27 sept. 1843.

6. Episcopus N. exponit quod anno 1835 altare majus ecclesiae parochialis B. privilegiatum in perpetuum declaratum fuit; cum vero idem altare marmoreum hodie constructum sit, supponitur quod privilegium peremptum sit; supplicatur hine pro opportuna declaratione.

S. C. respondit: "Dummodo altare sit iterum sub eodem titulo constructum, non amisisse privilegium ab apostolica Sede concessum. Die 24 aprilis 1843.

7. Publicus professor sacrorum canonum in Universitate catholica Lovaniensi diœcesis Mechliniensis ad S. C. recurrit pro decisione sequentium dubiorum..... 3° Quaeritur, si a S. Sede indultum locale altaris privilegiati concedatur, neque ulla facta sit mentio nec in supplici libello nec in rescripto de qualitate altaris, sitne fixum scilicet vel portatile, an altare censeri possit privilegiatum, etiamsi sit portatile?

S. C. respondit negative, excepto casu indulti altaris privilegiati personalis, quo frui potest sacerdos in quolibet altari, sive fixo, sive portatili celebraturus. Die 15 decembris 1841.

8. Professor publicus sacrorum canonum in academia catholica

Lovaniensi diœcesis Mechliniensis, ex responsionibus hujus S. C., sub die 15 decembris 1841, ad dubia ab ipso oratore proposita, iterum quaerit: 1° quid intellexit S. C. per verba altare fixum seu locale? 2° quid per vocem altare portatile?

- S. C. respondit ad primum, intellexisse altare fixum, quod quidem a loco dimoveri non possit, sed non tamen cujus superior pars sive mensa sit ex integro lapide, vel adeo calee conjuncta ut lapis consecratus amoveri non possit...... Item ad secundum, intellexisse altare, ut dicitur, viaticum, quod constat tantum ex unico lapide integro, tantae magnitudinis ut calicis pedem cum patena saltem quoad majorem partem capere possit, vel quod de uno in alium locum transfertur. Die 20 martii 1846.
- 9. Juxta Caeremoniale Episcoporum, si festum duplex occurrat die anniversaria consecrationis Episcopi, missa celebrari debet de festo, cum commemoratione consecrationis. Quaeritur an eadem commemoratio facienda sit etiam in missis, sive privatis, sive solemnibus, quando festum duplex occurrens est primae vel secundae classis?

Resp..... Huic quaesito ut satisfiat, distinguere est opus missas privatas a solemni. Quoad illas videtur tenenda regula quae servanda est dum aliqua collecta a Superiore demandatur. Haec quippe omittitur in duplicibus primae classis ; arbitrio sacerdotis relinquitur in duplicibus secundae classis. Quoad vero missam solemnem, de qua duntaxat loquitur Caeremoniale Episc. (Lib. 2, cap. 35), hujus rubrica tanto cum rigore accipienda non est, ut missa de die anniversaria consecrationis celebrari tantum queat in diebus feriatis. Nam S. R. Congregatio declaravit in Portugallen., die 17 sept. 1785..... post Nonam (occurrente officio duplici) celebrandam missam solemnem pro electione vel consecratione Episcopi, cum Gloria, Credo et præfatione communi. Omittenda est igitur missa de consecratione in solemnioribus, et missa de die sufficienda cum commemoratione pro Episcopo. Nam Cæremoniale generalem dat regulam, neque ullam ponit limitationem : "Quae (scilicet missa), si dies electionis seu consecrationis venerit in die aliquo festivo, celebrabitur de festo, cum paramentis festo convenientibus, et cum commemoratione pro Episcopo." Quamobrem S. R. C., in Lycien. dubiorum, ad quessitum :--- an, si dies anniversaria consecrationis Episcopi incidat in dominica primae classis, vel infra totam Hebdomadam Majorem, vel diebus Paschæ, Pentecostes, Nativitatis Domini,

ca soidie res

im tio de oct cor ma

Co

18

Co pul

dur alic

1

unc

reli
siac
inte
cius
et I
lice
Dul
nae

tici

cau

nate

vel alio die solemniori, debeat, vel possit dici eo die missa de dicta consecratione, cantata altera missa de die, vel in ipsa missa de die possit vel debeat fieri collecta pro dicta Episcopi consecratione; et in casu quo neque debeat, neque liceat dici, tali die, praedicta missa, vel sola collecta, an possit vel debeat transferri missa pro anniversario dictae consecrationis, et in quem diem ?-sub die 4 aprilis 1705, respondit: "Circa commemorationem, serventur Caeremoniale Episcoporum et rubricae, et, si dies anniversaria consecrationis fuerit impedita, eo anno omittitur." Cum enim dies anniversaria consecrationis nequeat transferri, ne omnino negligatur, maxime decet ut saltem de ea fiat commemoratio in missa de die, quemadmodum fit de die octava, si occurrat in duplici primae vel secundae classis. Omittenda commemoratio videtur tantummodo in triduo postremo Majoris Hebdomadae, in quo peculiari ritu recolenda duntaxat est memoria Passionis Mortis et Resurrectionis D. N. J. C. sine ulla additione. Responsio S. Cong. de Prop. Fide ad dubia ab Archiep. Queb. proposita, ad 10um 1819.

- 10. Ad probandum validum baptisma sufficit unus fide dignus. S. Cong. Conc., 1769, et Benedict. XIV Bull. 1747.
- 4 11. Campanae ecclesiarum in diœcesi Quebecensi nunquam huc usque pulsatae fuerunt nisi pro solemnitatibus ecclesiasticis: quid agendum, si a Gubernatore, vel a Magistratu postuletur earum pulsatio pro aliqua solemnitate civili?

Resp. Cum campanae peculiaribus ritibus, precibus, lotionibus ac unctionibus benedicuntur, de juris rigore pulsandae non essent, nisi religionis causa: ideo enim sacris ritibus expiantur, priusquam in ecclesiae turri collocentur. Verumtamen non omnino earumdem pulsatio interdicta est, si causa occurrat mere civilis, ut declaratum asserit Lucius Ferraris, verbo Campana, n. 27, a S. Congregatione Episcoporum et Regularium, 31 januarii 1559, et 8 junii 1592, quatenus accedat licentia et consensus Episcopi, neque pulsatio fiat in causa sanguinis. Dubium tamen oriri poterit, quia, ut exponitur, illa in diœcesi campanae huc usque pulsari consueverunt duntaxat in solemnitatibus ecclesiasticis. Id tamen impedimento non est quod, justa aliqua interveniente causa, ab Episcopo permitti possit quod pulsentur ad petitionem Gubernatoris, vel Magistratus; praesertim si alia non sit campanula ad usum

., sub terum cale ?

uidem
s sive
lapis
exisse
tegro,
quoad
locum

at die festo, nemouando

nissas

vanda
ittitur
icibus
ataxat
o cum
tionis
io decrente
conseOmitssa de
oniale
(scili-

liquo us, et l., in secra-Heb-

mini,

profanum. Quamobrem respondetur: Arbitrio et prudentiae Episcopi, qui, rationabili occurrente causa, permittere poterit campanarum sonitum, pro aliqua solemnitate civili, dummodo hace sit casta et honesta. Responsio S. Cong. de Prop. Fide ad dubia ab Archiep. Queb. proposita, ad 3um, 1819.

C

H

ti

u

fo

 $\mathbf{d}_0$ 

in

tic

ha

DI

lib

Ca

im

me

I

Ţ

adn

moi

F

U

mor

tien

R

U

12. Quaeritur an recitatio cantici Benedicite omnia, &c., cum sequentibus versibus et orationibus, sit de praecepto post missam?

Resp. Videtur quod praeceptiva sit recitatio cantici, &., quia, si attenditur rubrica, gratiarum actio aliquo modo pertinet ad missae complementum. Praecipitur namque recitatio cantici, &c., dum sacerdos ab altari discedit, et redit ad sacristiam, vel dum ad altare sacras vestes deponit; attendi etiam debet diversa formula qua utitur rubrica quae. dum res est de praeparatione, hanc adhibet : Praeparatio ad missam pro opportunitate Sacerdotis facienda: dum vero canticum et preces designat pro gratiarum actione, omittit verba illa pro opportunitate, et absolute ponit : Gratiarum actio post missam, Gavantus, ad rubricas Missalis, part. 2, tit. 1, n. 1, littera G., agens de praeparatione, inquit : "Cum autem habeatur in titulo et rubrica, pro temporis opportunitate, inde patet nullum esse peccatum, si celebraturus eas omittat, et communius omittuntur ii psalmi a sacerdotibus." Postea vero ibid., tit. 12, n. 6., litt. J., de gratiarum actione agens, ita loquitur, ut innuere videatur quod hac in parte rubrica sit praeceptiva: et revera in corpore rubricae pariter deest illud pro temporis opportunitate, sed absolute loquitur : Accipit biretum, redit ad sacristiam interim dicens antiphonam Trium Puerorum, et canticum Benedicite, &c. Et reapse cum in gratiarum actione sit perseverandum, saltem eousque sacramentales species in stomacho non corrumpuntur, a culpa certe excusandus non esset qui id negligeret. Ideo Ecclesia preces designat a sacerdote dicendas, post peractum sacrificium, quae magis sacrae illi actioni conveniunt.

Verumtamen, licet rubrica praeceptiva sit, tamen non debet tam rigorose accipi, ut necessario sacerdos stricte teneatur ad preces illas recitandas, et non potius queat in gratiarum actione perseverare, vel sublimitatem mysterii recolendo, vel aliis precibus. Quod adeo verum est, ut non desit in aliquibus ecclesiis consuetudo, et etiam apud nos, quoad aliquos sacerdotes, ut dicatur, loco cantici, hymnus Te Deum. Ita Cardinalis Bona (Lib. 2, cap. 20, § 6): "Quædam ecclesiæ, pro

cantico Benedicite, recitant hymnum Te Deum, &c.": ad quem locum Robertus Sula concludit quod hymnus Te Deum, &c., "vere eucharisticus est, et gratiarum actio, qui a Sacerdotibus, post missam, æque ac canticum Benedicite Trium Puerorum dici potest". Sed servanda uniuscujusque ecclesiæ consuetudo. Responsio S. Cong. de Prop. Fide, ad dubia ab Archiep. Queb. proposita, ad 11um, 1819.

13. Dubium S. Cong. de Propaganda Fide propositum ab Archie-

On a souvent demandé si l'on peut s'en tenir au Confiteor, récité une fois, dans l'administration du S. Viatique et de l'Extrême-Onction donnés de suite à un malade, et aussi dans l'application de l'indulgence in articulo mortis, quand celle-cia lieu en même temps que l'administration de l'un ou de l'autre de ces deux sacrements. J'aimerais bien avoir quelque chose de positif à cet égard.

Resp. Feria IV, die prima sept. 1841.

scopi.

narum

ta et

chiep.

equen-

uia, si

com-

cerdos

vestes

quae.

issam

preces a*te*, et

bricas

iquit : nitate.

com-

it. 12.

nuere

orpore

solute

tipho-

um in

ntales

s non

erdote

ctioni

t tam

s illas

, vel

nos,

eum.

, pro

In Congregatione generali S. Romanæ et Universalis Inquisitionis, habita in Conventu S. Mariæ supra Minervam, coram Emir et Rmis DD. S. Rom. Eccl. Cardinalibus, contra hæreticam pravitatem generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, iidem Emi et Rmi Cardinales dixerunt: Si immineat necessitas repetendi unum post aliud immediate, licere semel in casu; secus, repetatur.

ANGELUS ARGENTI S. Ræ et Unlis Inqis Notius.

Utrum sufficiat recitatio confessionis, id est Confiteor, &c., in sacramento Pœnitentiæ habita pro recitatione illius præscriptæ, quando impertienda est benedictio cum indulgentia in mortis articulo?

Resp. Negative, juxta praxim et rubricas, nisi necessitas urgeat.

Utrum necesse sit tribus vicibus recitare Confiteor, &c., quando administratur sacrum Viaticum, Extrema-Unctio, ac indulgentia in mortis articulo impertitur?

Resp. Affirmative, juxta praxim et rubricas.

Utrum infirmus pluries lucrari possit indulgentiam plenariam in mortis articulo, a pluribus sacerdotibus facultatem habentibus impertiendam?

Resp. Negative, in eodem mortis articulo.

Utrum sacerdos valide conferat indulgentiam plenariam in articulo

mortis, omissa formula a summo Pontifico præscripta, ob libri insufficientiam?

Resp. Negative, quia formula non est tantum divectiva, sed præceptiva. S. Cong. Indulg., in Valentinen., die 5 februarii 1841.

14. Archiepiscopus R., ex responsis S. C., die januarii 1842, iterum quarit:

1° Utrum indulgentiæ locales, id est quæ cuídam loco, v. g. ceclesiæ, altavi affiguntur, nullæ sint et nullius valoris, ita ut frustra conarentur fideles illas lucrari quamdiu eas non permisit publicari illius loci Episcopus?—S. C., auditis consultorum votis, respondit negative quoad nullitatem indulgentiarum; expectanda tamen erit publicatio Ordinarii, postquam illas recognoverit, ut sciant fideles an sint indulgentiæ plenariæ vel partiales, et quæ sint conditiones assignatæ ad illas acquirendas; et hic est sensus responsionis datæ sub die 28 januarii 1842, in una pariter R., pro indulgentiis localibus, minime vero generalibus seu personalibus, ut infra dicetur.

cr

00

COL

eis

800

est

dan

S.

dia

in ]

deb

præ

en

ben

diet

com

null

mas

1

.....3° Utrum indulgentiæ quas SS. Pontifices omnibus totius Orbis fidelibus concessere in bullis seu vescriptis jam publicatis, et ab auctoribus probatissimis citatis, sint uullæ et nullius valoris, ita ut illas fideles lucrari non valeant, nisi antea ab Ordinariis locorum in suis respective diœcesibus promulgatæ fuerint?

S. C. respondit negative.

4° Utrum supposita illius promulgationis necessitate, Episcopus quicumque possit illas iudulgentias, de quibus in tertio dubio agitur, promulgare in sua diœcesi, modo cas reperiat relatas apud auctores fide dignos, v. g., Ferraris, vel in La Raccolta?

S. U. respondit affirmative ex supra expositis, et in casu de quo in dicto dubio. Die 31 augusti 1844.

15. Ut Christifideles seire possint quid sibi tenendum foret pro acquirendis indulgentiis in sententiarum vavietate, super intelligentia verborum: Qui vere pænitentes, confessi ac sacra communione refecti ecclesiam visitaverint, que in Indulgentiarum Brevibus inseri solent in Congregatione Indulgentiis sacrisque Reliquiis proposita, discussis die 31 martii proxime preteriti nonnullis dubiis, eadem Sacra Congregatio fuit in voto, confessionem sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro indulgentiarum consecutione, peragi omnino debere,

insuK-

iterum

rustra ri illius regative blicatio tindul-natæ ad

die 28

me vero

iotius s, et ab ut illas in suis

ous quiagitur, ores fide

ret pro
ligentia
refecti
i solent
liscussis
CongreBrevibus
debere,

etiam ab iis qui sibi lethalis peccati conscii non sunt, nec non præfatam confessionem suffragari etiam posse, si expleatur in vigilia festivitatis. Quod autem ad ecclesiæ visitationem spectat, eam impleri posse, sive ante, sive post aliorum piorum operum implementum.

Factaque de iis per infrascriptum ejusdem S. Congregationis seorctarium relatione Sanctissimo D. N., Sanctitas Sua ejusdem S. Congregationis votum benigne approbavit, illudque publicari mandavit, quibuscumque in contrarium faciontibus non obstantibus.

Datum ex Secretaria C. Cong. Indulg., die 19 maii 1759.

F. J. Card. PORTOGARRERO Press. A. E. VICECOMES, S. C. Indulg. Secret.

16. Queritur utrum, cum in bulla, vel brevi que conceditur indulgentia confessio, tanquam conditio sine qua non, præscribitur, necesse sit ut sacramentalis absolutio pænitentibus detur, ad indulgentiam lucrandam?

S. Cong. Indulgentiis sacrisque Reliquiis præposita respondendum consuit: Negative. Die 15 decembris 1841.

Quod spectat ad questionem a te propositam, utrum, iis qui nullius peccati mortalis rei sunt, satis sit, ad indulgentiam plenariam in jubileco consequendam, peccata venialia confiteri, etiamsi absolutio sacramentalis eis non conferatur, S. Congregatio Amplitudini Tue respondendum censuit saltem in praxi hoe tenendum esse, ut sacerdotes non omittant sacramentalem absolutionem impertiri ponitentibus, de quibus sermo est, co in casu quo ad jubilecum lucrandum confitentur, licet peccata tantum venialia confiteantur. Responsio Cardinalis Pedicini, Praf. S. Cong. de Prop. Fide, ad Archiep. Queb., diei 13 aug. 1833.

17. Cum S. Congregatio Indulgentiis et sacris Reliquiis præposita, die 31 martii 1759, fuerit in voto confessionem sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro indulgentiæ consecutione, peragi omnino debere, etiam ab his, qui sibi lethalis peccati conscii non sunt, nee non præsatam confessionem suffragari etiam posse, si in vigilia festivitatis expleatur, votumque Congregationis SS. D. N. Clemens PP. XII benigne approbaverit, illudque typis publicari sub datum 19 maii prædicti auni mandaverit, quam plures supplices libelli tum regularium communitatum et præsertim monialium, tum etiam parechorum et non-nullorum Episcoporum pro suis diæcesibus, porrecti sunt, quibus maxima exponebatur difficultas, quæ interdum, imo persæpe incidit pro-

sacramentali confessione sive in festo vel ad minus in vigilia peragenda. Quamobrem ut adeo proficuus Indulgentiarum thesaurus reddatur fidelibus accommode comparandus, enixis precibus supplicabant Sanctitati Sure, ut opportuno aliquo remedio de apostolica benignitate providere dignaretur; quibus precibus ad prædictam S. Congregationem remissis, propositum in ea fuit dubium: An et quomodo sit consulendum Sanctisaimo super præfati decreti executione, vel declaratione in casu, &c.?

te

ŧε

co

fie

fr

ce

or

he

ou

W fi

801

tio

ru

cor

tat

fest

dor

seq

con

ind

per

infi

cæt

2

Responsum fuit :- Consulendum Sanctissimo D. N. ut concedere dignetur indultum omnibus Christifidelibus qui, in frequenti peccatorum confessione animam studentes expiare, semel saltem in hebdomada ad sacramentum Ponitentia accedere, nisi legitime impediantur, consueverunt, et nullius lethalis culpæ a se post peractam ultimam confessionem commissee sibi conscii sunt, ut omnes et quascumque indulgentias consequi possint, etiam sine actuali confessione, que certeroquin juxta præfati decreti definitionem ad ens lucrandas necessaria esset. Nihil tamen innovando circa indulgentias jubilæi tam ordinarii quam extraordinarii, aliasque ad instar jubilæi concessas pro quibus assequendis. sicut et alia opera injuncta, ita et sacramentalis confessio tempore in carum concessione præscripto peragatur. Et facta per me infrascriptum ejusdem S. Congregationis secretarium de præmissis omnibus Sanctissimo D. N. relatione, Sanctitas Sua piis bonorum desideriis ac votis satisfacere, et indulgentiarum gratias iis potissimum, qui pie sanctequo vivendo divinæ misericordiæ digniores efficiuntur, elargiri, quam maxime cupiens benigne annuit, et præfatum indultum in forma suprascripta expediri et publicari mandavit, quibuscumque in contrarium non obstantibus.

Datum ex Secretaria S. Congregationis Indulg., die 9 decembris 1763.

N. Card. Antonellus Præf.

Jos. DE COMITIBUS, S. Cong. Ind. Secret.

18. Decretum Urbis et Orbis. Cum non pauci ad hanc S. Congregationem Indulgentiis sacrisque Reliquiis præpositam supplices libelli porrecti fuerint, præsertim e Gallia, ob confessariorum inopiam, pro obtinenda facultate sacramentalem confessionem peragendi per plures dies ante Eucharisticam Communionem ad indulgentias acquirendas præscriptam; necnon ut explicetur an ad cas lucrandas liceat sacra synaxi refici in pervigilio diei festi pro quo declarantur concessæ; eadem

S. Congregatio habita in Palatio Quirinali sub 15 aprilis proxime precteriti, auditis consultorum votis, omnibusque mature perpensis, censuit licere ad præfatum effectum Eucharistiam sumere in pervigilio festivitatis: quo vero ad petitam explicationem, respondendum censuit:

Firmo remanente decreto 9 decembris 1763 pro iis fidelibus qui ad confessionem saltem semel in hebdomada accedunt; pro exeteris autem fidelibus, in locis in quibus ob inepiam confessariorum nequeunt fideles frequenter confessione sacramentali expiari, postulantibus communicetur dictum decretum, et facto verbo cum Sanctissimo extendatur ad omnes utriusque sexus Christifideles, unde confessio peracta infra hebdomadam ante festivitatem suffragari possit ad indulgentiam lucrandam, expletis aliis conditionibus injunctis, et dummodo nullius lethalis culpæ post peractam confessionem commissæ conscii sint; nihil innevando circa indulgentias ad formam jubilæi concessas, ut in citato decreto 9 decembris 1763.

Factoque verbo cum Sanctissimo in audientia habita per me infrascriptum secretarium die 11 junii 1822, Sanctitas Sua S. Congregationis votum benigne approbavit, ac publicari mandavit.

Datum Romæ ex Scoretaria ejusdem S. Congregationis Indulgentiarum, die 12 junii 1822.

> G. Card. AB AURIA PAMPHILI, Præf. Pro R. P. D. Bernardo Ugo, Scoret. Petrus Canonicus Torraca, Substitus.

Per decretum S. Cong. Indulg. datum die 12 junii 1822 conceditur confessionem sacramentalem peractam infra hebdomadam ante festivitatem suffragari posse ad indulgentiam lucrandam.—Quæritur nunc:

1° An verba infra hebdomadam significent octo dies tantum quæ festivitatem immediate præcedunt; an vero hebdomadam illam totam et integram quæ ante festum decurrit, ita ut, v. g., confessio facta die dominica suffragetur ad lucrandam indulgentiam die sabbati hebdomadæ sequentis, in quam diem festum incideret, tametsi tune 13 dies inter confessionem et festivitatem intercessissent?

2º An confessio octavo die ante fostivitatem peracta, vi hujus indulti, suffragetur tantum ad unam indulgentiam lucrandam; an vero, per hanc confessionem aliæ etiam lucrifieri possint indulgentiæ quæ infra prædictum tempus occurrent, et ad quas lucrandas confessio cæteroquin requirerctur?

ngendaur fidenetitati ovidere emissie, a Sanca, &c.?

ncedere

atorum
nada ad
nsuevessionem
gentias
n juxta
Nihil
n extraquendis,
pore in

Sanctisac votis netequo quam i forma atrarium

criptum

ecembris

Congrees libelli
iam, pro
r plures
uirendas
at sacra

Sacra Cong. Indulgentiis sacrisque Reliquiis præposita respondendam censuit:

Ad 1. Affirmative quoad primam partem; negative quoad secundam.

BH

m

qt

fa

cu

Ve

po

cil

fai

pe

COL

co

ros

mi

86

obl

æti

cui

Ves

die

die

obl

per

Ips

ei .

pro

- Ad 2. Negative quoad primam partem; affirmative quoad secundam. Die 15 decembris 1841.
- 19. An cadem die lucrari possint plures indulgentiæ plenariæ, quando pro unaquaque præscripta est perceptio divinæ Eucharistiæ?

Resp. Affirmative, servatis tamen respective aliis appositis conditionibus. Die 15 decembris 1841.

Utuum fidelis (aut sacerdos celebrans) per unicam sacram communionem possit lucrari plures indulgentias plenavias, vel sibi, vel defunctis applicabiles, si ad has lucrandas præscribatur sacra communio?

Resp. Affirmative, ut în diebus 29 maii et 15 decembris 1841. Die. 30 aug. 1837.

20. Episcopus Quebecensis Sacræ Congregationi dubium solvendum proposuit: utrum tempore visitationis pastoralis et spiritualium recessuum seu exercitiorum, quæ frequenter peraguntur in paræciis dictæ diæcesis, lucrari possit indulgentia plenaria a fidelibus, sacra communione peracta, eodemque tempore per ipsam unicam communionem præcepto paschali satisfieri; et rursum: an idem dicendum sit in indulgentia jubilæi?

Sacra Congregatio, auditis consultorum votis, declaravit respondendum esse: Afirmative quoad primam partem, quemadmodum responsum fuit Episcopo Monasteriensi die 19 martii anni currentis, relative ad acquisitionem indulgentiæ plenariæ populi benedictioni annexæ, quæ in Paschate Resurrectionis impertitur, una cademque communione tantum in paschalis præcepti adimplementum peracta. Quoad secundam partem similiter: Affirmative, nisi aliter constet ex Bulla indictionis jubilæi.

Ita declaravit S. C. Indulg., die 15 decemb. 1841.

- 21. 1º Ad quaesitum: Utrum in diebus jejnnii possit inverti tempus comestionis, sumendo serotinam refectiunculam intra horam decimam et undecimam matutinam, prandium vero differendo ad quartam vel quintam horam vespertinam?
  - S. Ponitentiara (die 10 jan. 1834 )respondendum censuit, si inver-

sionis supradictæ rationabilis aliqua exstet causa, pœnitentes qui hoc more utuntur non esse inquietandos.

ndam

dam.

dam.

ariæ.

Stim ?

ditio-

mmuel de-

mio ?

Die.

ndum

rcces-

dietæ

nione

cepto

gentia

nden-

spon-

lative

guæ

e tan-

ndam

tionis

mpus

imam m ve)

nver-

2º Ad quaesitum: Utrum patresfamilias, cum in familia adest aliquis a lege abstinentiæ a carnibus dispensatus, dispensationem ad omnes familiæ personas indiscriminatim extendere possint?

S. Pænitentiara respondendum censuit, infirmitatem et aliud quodcumque impedimentum rationabile, de utriusque medici consilio, non vero gulam, avaritiam, sive generatim expensarum compendium, eximere posse a præcepto abstinentiæ in diebus esurialibus.

3° Ad quaesitum: Utrum cum paterfamilias a lege abstinentiæ a carnibus tempore Quadragesimæ dispensatus, non potest, aut non vult cibos utriusque generis, esuriales scilicet et carnes parari, ejus filii aut familiares carnes edere possint?

S. Pœnitentiara (die 16 jan. 1834) respondendum censuit posse personis quæ sunt in potestate patrisfamilias, cui facta est legitima facultas edendi carnes, permitti uti cibis patrifamilias indultis, adjecta conditione de non permiscendis licitis atque illicitis epulis, et de unica comestione in die, pro iis qui jejunare tenentur.

4º Ad quaesitum: Utrum fideles exempti a lege jejunii ob artes laborosas, tempor e Quadragesimæ, cum esus carnis et lacticiniorum permittitur, possint carnibus et lacticiniis vesci pluries in die, haud secus ac in dominicis diebus ejusdem Quadragesimæ, in quibus non urget obligatio jejunii?

S. Pœnitentiaria (die 16 jan. 1834) respondit fideles qui ratione setatis vel laboris jejunare non tenentur, licite posse in Quadragesima, cum indultum concessum est, omnibus diebus indulto comprehensis vesci carnibus aut lacticiniis per idem indultum permissis, quoties in diem edunt.

5° Ad quaesitum: Utrum fideles dispensati a lege abstinentiæ diebus Veneris et Sabbati, decurrente anno, quando non urget obligatio jejunii, vesci possint piscibus simul et carnibus?

S. Pœnitentiaria (die 15 februarii 1834), proposito dubio diligenter perpenso, factaque relatione Sanctissimo Domino Gregorio. XVI, de Ipsius Sanctitatis mandato, respondet permitti.

6° Ad quaesitum: Utrum diebus jejunii..... permissis lacticiniis ei cui, propter infirmitatem, licitus est esus carnium, interdicta sit promiscuitas carnis et piscium?

S. Ponitontiaria (die 8 jan. 1834) respondit affirmative, nempe non licere ejusmodi promiscuitatem.

no

et

pe

di

ve

no

cat

les

eni

ser

pro

ces

cur

les

par

nér

aux

les

aut

rier

regi

Can

forn

mat

rum

adm

I

- 7° Ad quaesitum: Utrum lege vetitæ permixtionis cum carnibus comprehendantur pisces sale siccati, vulgo salum, id est alici (gallice anchois), aringa (gallice harengs—) aliaque his similia: an misceri possint instar condimenti alterius ferculi?
- S. Ponitentiaria (die 16 jan. 1834) respondit pisces sale siceatos... vetari miscere cum carnibus, quoties carnis et piscium mixtio vetita est-
- 8° Ad quaesitum: Utrum tempore jejunii, ei cui licitus est esus carnium liceat miscere testacea marina... uti ostricas (gallice huitres), canoros (gallice écrevisses)?
- S. Ponitentiaria (die 15 jan. 1834) respondit testacea marina, que improprie fructus maris dicuntur, sed vulgo pisces, vetari miscere eum carnibus, quoties carnis et piscium mixtio est prohibita.
- 9° Ad quaesitum: Utrum dispensati a lege abstinentiæ a carnibus possint, diebus quibus urget jejunii obligatio, valetudinis causa, vesci jure tantum carnibus condito, et de cætero cibos esuriales edere (sicut cæteri qui pisces edere queunt), ad legem abstinentiæ, quantum fleri potest, servandam?
- S. Pœnitentiara (die 8 februarii 1828), attente consideratis expositis respondit affirmative.
- 22. Quum quesiveris an tibi fas sit decreta que ad disciplinam pertinent, sine Cleri tui advocatione, conficere, respondemus ca omnia que ad morum emendationem, vel ad ecclesiasticam disciplinam revocandam reformandamque pertinere possunt, Amplitudinem Tuam sancire posse, absque ullo Cleri ac presbyterum consensu. Episcopo enim, non Clero, commissum est spirituale regimen diœcesis; illius, non Cleri, potestate reguntur omnia, atque administrantur; judicio Episcopi, non Cleri, sancienda ac definienda sunt que ad diœcesis bonum pertinent, atque ad salutem animarum. Verumtamen, si temporis spatium, et negotii deliberandi ratio permittat, æquum est ac valde juri consentaneum est .....ut sacerdotum sententiam exquiras; non quidem ut cam sequi tenearis, sed ut maturiori consilio atque deliberatione, negotia diœcesis tuæ expedias, ac judices. Rép. du Préf. de la Prop. à l'Ev. de Québec, 20 nov. 1792.

Dubia proposita a Vicariis Quebecensibas Sacræ Cong. de Propaganda Fide, et a SSmo Dno Nostro Clemente PP. XIII, die 29

novembris anni 1764, coram nonnullis S. R. E. Cardinalibus discussa et resoluta.

23. Ière question. Peut-on regarder comme valide un mariage entre personnes catholiques, lesquelles, sans être liées par aucun empêchement dirimant, mais rebutées seulement par quelques difficultés qu'elles trouvent à se marier en présence de l'Eglise, se marient devant un ministre non catholique, soit qu'elles renoncent en même temps à la religion catholique, ou non? De plus, que doit-on faire, si après un tel mariage, les parties retournaient à l'Eglise?

24. 2de question. Sont-ils valides les mariages contractés en Canada, entre personnes dont l'une est catholique et l'autre hérétique, en présence d'un ministre protestant, tant à cause des lois de l'Eglise, qui prohibent un tel mariage en présence des prêtres catholiques, qu'à cause des lois actuelles de l'Etat?

Sème question. Peut-on appeler valides les mariages contractés en ces pays-là, parmi les personnes hérétiques, sans l'intervention d'un curé catholique?

25. 4ème question. Comme on ne peut empêcher, dans ces provinces, les mariages entre catholiques et hérétiques, parce qu'ils sont autorisés par les lois d'Angleterre, peut-on obtenir du S. Siége une dispense générale de l'empêchement de clandestinité?… Est-il permis de conseiller aux catholiques, qu'on ne peut éloigner de ces sortes de mariages, de les contracter devant les ministres séculiers, comme les lois de l'Etat y autorisent, à condition néanmoins qu'ils ne se présenteront point devant un ministre de la religion anglicane, et qu'ils ne communiqueront en rien avec lui in divinis?

Les réponses à chacune de ces questions furent :

Ad 1. Attenta dispositione Concilii Tridentini tactenus in his regionibus servata, nulla esse matrimonia inter Catholicos Ecclesiæ Canadensi et Ecclesiæ Quebecensi subjectos contracta, non servata forma ejusdem Concilii Tridentini, etiamsi in fraudem legis, paulo ante matrimonium, aut una pars, aut utraque transcat ad sectam Haereticorum; ita ut, sequente postea ad Ecclesiam Catholicam reditu, teneatur omnino prestare novum consensum, coram parocho et testibus, quem admodum a Tridentino praescribitur.

ibus Ilico sceri

mpe

est-

res), quæ

eum

vesci sicut fieri

sitis

perquæ dam osse, llero,

State Sleri, Eque

gotii 1 est sequi

ropa-

Qué-

Ad 2 et 3. Extendendam esse generatim ad Ecclesiam Canadensem et Quebecensem Declarationem cum Instructione a S. M. Benedicto XIV datam die 4 novembris 1741, (Bullar., Tom. 1, p. 87) super dubiis respicientibus matrimonia in Hollandia et Belgio contracta et contrahenda (1).

di

b

CO

in

R su

su

ba

ex

cei

m

inv

X

tio

reli An

tiza

cep exis

des

lutl

I

Ad 4. Negative in omnibus.

26. Mgr. Hubert ayant proposé à peu près les mêmes questions au S. Siége, sur les mariages contractés en Canada entre catholiques et protestants hors de la présence du curé, le Préfet de la Propagande lui tit la réponse suivante :

Cam Declaratio a Benedicto PP. XIV pro matrimoniis Hollandiœ edita, in ista quanta cat diocesi tua Quebecensi vim habere ejus successor Clemens PP. XIII decreverit, facile per te expediri omnes de matrimoniis, non servata forma Concilii Tridentini, istic contractis subortæ difficultates possunt, si diligenter attenderis ad ea quæ Sapientissimus Pontifex Benedictus XIV, pro matrimoniis Hollandiæ, jussit et declaravit. Lettre du Card. Antonelli, Préf. de la Propagande, du A juillet 1793.

27. En 1770 l'Evêque de Québec fit à la même Congrégation de la Propagande, entres autres questions, la suivante : Les femmes catholiques qui se marient devant les ministres protestants encourent-elles les consures ? Supposé qu'elles les encourent, comment doit-on se conduire envers elles, quand elles se présentent au tribunal de la pénitence, ce qui arrive immédiatement, ou bientôt après ? Il faut observer sur co point que le Gouvernement anglais s'irriterait certainement, et prendrait des voies de rigueur, s'il s'apercevait que les mariages fussent un peu trop molestés et troublés.

Dans la Congrégation qui se tint le 24 avril 1770, devant le Pape Clément XIV, on fit la réponse suivante :

Virum et mulierem catholicam contrahentes coram ministris acatholicis matrimonium non incidere in censuras, sed in his casibus Missionarium debere se gerere juxta decretum diei 29 nov. 1764 (2).

(2) Ce décret est celui qui se trouve placé-ci-dessus, sous le n. 23.

<sup>(1)</sup> Copie de cette Bulle avait été envoyée avec ces réponses. Mais comme elle se trouve aujourd'hui dans toutes les Théologies, il n'est pas nécessaire de la metre ici. Voyez Théol. de S. Liguori, à la fin, de Rom. Pont. Decr., n. S.

Même réponse donnée à Mgr. Hubert par le Préf. de la Propagande, dans sa lettre du 4 juillet 1793, citée ci-dessus.

28. Au Calvinis'te et Lutherani in illis partibus degentes, quorum baptisma dubium et suspectum est, infideles habendi sunt, ita ut inter eos et catholicos, disparitatis cultus impedimentum dirimens adesse consentur ?

Feria IV, die 17 novembris 1830.

In Congregatione Generali S. Romance et Universalis Inquisitionis in Conventu S. Marico supra Minervam, coran Emin. et Rever. DD. S. Rom. Ecclesic Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, iidem E. et R. DD., auditis DD. consultorum suffragiis, decreverunt respondendum:

1º Quoad hæreticos quorum secto Ritualia præscribunt collationem baptismi absque necessario usu materire et formæ essentialis, debet examinari casus particularis.

2° Quoad alios, qui juxta corum Ritualia, baptizant valide, validum censendum est baptisma. Quod si dubium persistat, etiam in primo casu, censendum validum est baptisme, in ordine ad validitatem matrimonii.

3° Si autem certe cognoscatur, ex consuctitudine actuali illius seciæ invalidum esse baptismum, nullum est matrimonium.

Eadem die et feria Smus D. N. Gregorius Divina Providentia PP. XVI, in solita audientia R. P. Assessori S. Officii impertita, resolutionem prædictam ab Eminentissimis datam approbavit.

ANGELUS ARGENTI.

S. Rom. et Univ. Inquis. Notarius.

Vir quidam protestans anglicanæ ecclesiæ vult amplecti catholicam religionem. In Anglia matrimorium fecit cum muliere quæ ad sectam Anabaptistarum pertinebat, et que, prout ipse affirmat, numquam baptizata fuit. Cum vir ipse baptismum a ministro protestante anglico receperit, de valididate proprii baptismatis ratio quoque gravis dubitandi existit. Propter jurgia continua, mulierem anabaptistam vir præfatus deseruit, venitque N., ubi matrimonium iterum fecit, sed cum muliere lutherana. Quænam ex istis mulicribus tanquam ejus uxor haberi debet?

Feria IV, die 20 julii 1840.

s au

es et

ande

mon

XIV

ubiis

ntra-

ndiæ 511Ces de actis

pien-

ussit

e, du de la athoes les

conence, r sur t, et ssent

Pape athoissio-

omme ire de . 8.

Sanctissimus D. N. Gregorius Div. Prov. PP. XVI, in solita audiertia R. P. Assessori S. Officii impertita, audita relatione suprascripti dubii, una cum Emin. et Rever. DD. Cardinalium Generalium Inquisitorum suffragiis, rescribi mandavit quod, dummodo constet de non collatione baptismi mulieris anabaptistæ, primum matrimonium fuisse nullum; secundum vero, dummodo nullum aliud obstet impedimentum, fuisse validum. Ad dubium autem validitatis baptismi viri, standum esse decreto feriæ V, 17 novembris 1830.

ANGELUS ARGENTI,

us

ez

he

re

ra

lil

ut

pr

du

m

rn

qu

CS

et

at

se

C

co

CO

su

ve

m

D

liu

ad

au ju

D

S. Rom. et Univ. Inquis. Notarius.

29. Decretum *Tametsi* circa matrimonia clandestina potest-ne publicari in parochiis hujus provinciæ nondum canonicè erectis ?

Une réponse de la Cong. de la propagande, en date du 16 oct. 1824, montre qu'il peut être publié dans les missions, aussi bien que dans les paroisses, pourvu que les limites en aient été fixées par l'Evêque, et qu'il y ait un prêtre résident. Voici cette réponse :

"Itaque pertractata quæstione, sit-ne impedimentum clandestinitatis extendendum ad ea Canadensis regionis loca, in quibus incolarum numerus esse incipit, quæ, aucta habitantium copia, paucosque post annos, missionibus seu parœciis unientur in quibus clandestinitatis impedimentum viget?

Sacra Congregatio generali responso rem definiendam censuit his verbis:

Affirmative.—Si agatur de missionibus aut parœciis jam præexistentibus non esse quidem necessarium, sed posse expedire publicationem Decreti Tridentini: si vero agatur de missionibus aut parœciis erigendis ex integro iisque in locis ubi non viget observantia decreti, omnino esse publicandum, erectione confecta, ut vigeat clandestinitatis impedimentum. (1)

30. In Sacra Congregatione Generali Universalis Iaquisitionis actum est de quaestione ab R. P. D. Archiepiscopo Quebecensi proposita, quae his verbis continebatur: "Ex illis difficultatibus quae in America obstant conversioni Barbarorum inter quos viget polygamia, eam prae caeteris, ut longa experientia constat, praecipue valere, scilicet, quod

<sup>(1)</sup> C'est aussi l'opinion de Mgr Kenrick, dans son traité de Matrimonio, ch. 185.

usque nunc, juxta 11um ex 29 articulis, quibus constat indultum extraordinarium facultatum Episcopis communicatarum, infideles plures habentes uxores tenentur, post conversionem et baptismum, primam retinere, si ipsa voluerit converti. Jam vero gravibus missionariorum rationibus permotus, et ut istorum infidelium saluti efficacius consulatur, enixe desidero novam erogari concessionem, cujus tenore eisdem infidelibus plures uxores habentibus, et converti desiderantibus, permittatur ut quam maluerint ex illis eligant, ad illam converti volentem in matrimonium juxta regulas Ecclesiae ducendam, sine obligatione primae eligendae......

Resp. Rebus omnibus controversiam hanc respicientibus mature perpensis, Emi ac Rmi Cardinales Supremi Inquisitores animadvertendum esse censuerunt num agatur de hominibus qui in infidelitate verum matrimonium inire voluerunt, et non potius de hominibus qui mulierum contuberniis assueti, dum vagantes mulieribus pluribus conjunguntur, veri nominis inire matrimonium non praesumuntur. In primo quidem casu, videlicet quando agitur de vero matrimonio inito, dubium esse non posse Sacra Congregatio existimavit infideles plures uxores habentes, post conversionem suam, debere primam uxoren retinere, si et ipsa baptismum suscipiat, vel saltem habitare cum illo assentiatur absque injuria Creatoris. In altero vero casu, scilicet quando agitur de matrimoniis, de quibus serio dubitari possit non vera fuisse matrimonia, sed contubernia tantummodo ex cupiditate inita cum mulieribus, Sacra Congregatio censuit infidelem qui ad fidem convertitur posse, post conversionem suam, eligere quamcumque velit ex mulieribus jam sibi conjunctis, modo et ea ad fidem catholicam convertatur, ac baptismum suscipiat, consensu ad matrimonium expresso per verba de praesenti; vel etiam posse matrimonium inire cum alia qualibet catholica muliere.

Feria IV, die 8 junii 1836, SSmus Dominus Noster Gregorius Div. Prov. PP. XVI suffragia EE. S. R. E. Cardinalium Universalium Inquisitorum probavit, renovato tamen consensu, si matrimonium in prima hypothesi contrahitur cum secunda, vel tertia, &c., conjuge, et addita facultate dispensandi ab interpellatione primae conjugis, quoties, aut fieri reipsa nequeat, aut, si fieret, nullius utilitatis fore reputetur, juxta ca quae a S. M. Benedicto XIV, lib. 19, cap. 21, de Synodo Diocessana traduntur.

ım, lum

au-

ipti

qui-

non

isse

bli-324,

les , et

um oost atis

his

exisetioetis eti,

tum sita, erica prae prae

onio,

Dat. Romae, ex acdibus S. Congr. de Propaganda Fide, hac die 10 januarii 1837.

A. MATUS, S. C. F.

31. Decidenda proposuit Archiepiscopus Quebecensis, in suis litteris, die 20 decembris 1823 datis, S. Congregationi de Propoganda Fide, nonnulla dubia circa Infidelium matrimonia, asserens expositis quaestionibus definiendis non sufficere ca quae tradit Benedicius XIV (de Syn. Diece., lib. 13, cap. 21) nisi accesserit auctoritas Summi Pontificis. Quae dubia, ab cadem S. Congregatione de Propaganda Fide ad S. Officium remissa, atque in Congregatione Generali S. Romanæ et Universalis Inquisitionis habita, in Palatio Vaticano, Feria V, die 16 septembris 1824, coram SSmo Domino Nostro Leone Divina Providentia Papa XII, supremo ejus declaranda se definienda oraculo proposita, hie exeribuntur. Sunt autem sequentia.

Dubium primum.—Vir et mulier infideles plures aunos vixere simul tanquam conjuges. Contendit mulier se a viro acceptam fuisse in uxorem cum promissione perpetuae cohabitationis. In hujusmodi porro promissione (accedente copula) consistit totum matvimonium inter istos infideles juxta morem regionis. At vir negat quod talem promissionem unquam emiserit, seseque liberum existimans camdem dimisit cum filiis ex mutua corum cohabitatione procreatis. Dimissa mulier Christianam Religionem amplectitur, licetque cum priore viro remanere possit absque perversionis periculo, si ille, de suis promissis admonitus, eisdem stare vellet, quaeritur an, eo renuente, ipsa matrimonium cum viro christiano inire possit? et quatenus affirmative, an prior quoque vir, si postea ad fidem convertitur, possit etiam aliam christianum uxorem ducere?

Dubium secundum.—Paulus viduus christianus Balbinam infidelem duxit in uxorem, quae in numerum christianorum cooptari cupit, ut cum ipso matrimonium christiano more contrahat. Interim Demeirius, Pauli filius ex priore uxore proveniens, declarat so rem habuisse cum Balbina. Quaeritur an ex hujusmodi copula cum muliere infideli resultet impedimentum affinitatis in primo gradu?

Dubium tertium.—Mulier quaedam infidelis conjugem acque infidelem duxerat quem sine causa reliquit, adhaesitque viro christiano, quem ipsa j jungi nec v

De iviide autea ample ut cu:

Du

smum
et cat
quaer
baptiz
minist
smum
baptiz
implie

Dul

tifex of diciture cundo attings tunture præter licum e lem, vo tantum licam ?

Quillium G dem A Propag

gnosciti solution infidelin ipsa facta christiana, in conjugem accipere vult. Quaeritur an cum eo jungi possit, spreto primo conjuge infideli, qui ad alias terras transivit, nec verisimiliter in patriam reversurus est?

0

0-

g.

d

at

ie

a

0

11

n

0

9

n

n

3-

n

е

Dabium quorium.—Vir fidelis in matrimonium duxit mulierem, infidelem cujus consanguineam in secundo gradu infidelem quoque antea cognoverat. Quaeritur an, postquam uxor ejus christianam fidem amplexa fuerit, indigeat dispensatione super secundo affinitatis gradu ut cum ipso sacramentaliter contrahere possit?

Dubium quintum—Mulier insidelis vivo becretico nupta ed beptismum admitti postulat. Non obstet maritus quominus illum recipiat, et catholicam Religionem profiteatur; at ipso catholico fieri nolente, quaeritur quomodo se gerere debeat Missionarius catholicus: an, baptizando mulierem, permittere ut cum viro isto haeretico coram ministro acatholico matrimonium contrabat? an, ei denegando baptismum, ansam dare ut illa ab haeretico ministro recipiat? an ipsam baptizare et matrimonio jungere cum viro haeretico, quod evidentes implicat communicationem in diviris?

Dubium sextum.—In facultatibus extra rdinariis quas Summus Poutifex concedere solet missicuariis vol Episcopis in longinqua agentibus, dicitur, art. 6: "Dispensandi quoad matrimonia præterita etiam in secundo solo (gradu affinitatis et consanguinitatis), duramodo nullo modo attingat primum gradum, cum iis qui ab hæresi vel infidelitate convertuatur ad Fidem Catholicam." De quo quæritur an per matrimonnum præteritum intelligenda sit conjunctio quæ obtinuisset inter virum catholicum et mulierem hæreticam, vel inter virum fidelem et mulierem infidelem, vel vice versa, ita ut prædicta facultate uti liceat quando alterutra tantum pars contrahens ab hæresi vel infidelitate redit ad Fidem Catholicam?

Quibus dubiis Sanctitas Sua, auditis Emorum et Rmorum Cardinalium Generalium Inquisitorum suffragiis, sequenti Instructione ad eumdem Archiepiscopum Quebecensem per organum S. Congregationis de Propaganda Fide transmittenda responderi mandavit.

Ad primum itaque.—Nihil propositi dubii species præ se ferre dignoscitur quod ex traditis a Beuedieto XIV (loco citato) facilis non sit solutionis. Duo enim ibi Pontifex ponit principia: 1º Matrimonia infidelium dissolvi posse, si conjugum alter ad catholicam convertatur fidem, remanente altero in infidelitate, ac renuente cum conjuge converso cohabitare, vel si voluerit, non tamen absque contumelia Creatoris; ideoque partem conversam posse inter catholicos ad alia vota transire : 2º Constare tamen debere de infidelis conjugis renuentia non ex sola præsumptione, sed per judicialem ejusdem interpellatiouem, nisi interveniat apostolica dispensatio. Jam vero quoad primam dubii partem : Renuit, ut exponitur, vir infidelis stare promissis de perpetua cum præfata muliere cohabitatione, imo negat se hujusmodi emisisse promissa, ac proinde se verum juxta morem regionis contraxisse cum ea matrimonium, negat igitur se illam habuisse et habere velle in uxorem. Quod. nt quisque videt, plus est quam simpliciter declarare se cum ipsa cohabitare nolle; sufficeret autem hæc declaratio. Eo ergo magis sufficere dicendæ sunt recensitæ casus circumstantiae ad hoc ut liberum sit conversae mulieri aliud matrimonium inire. Neque obstat quod mulier remanere posset cum infideli conjuge, absque perversionis periculo, si ipse admonitus de promissis cum ea cohabitare vellet. Nam et admonitus jam supponitur, et renuere asscritur.

Animadvertendum tamen est haud satis esse extrajudicialem notitiam renuentiae viri infidelis ante mulieris conversionem, praesertim si nullo comprohetur authentico aut publico documento. Non enim tuto in tam gravi negotio adhiberetur fides unius dimissæ uxoris assertionibus. Oportet igitur judicialiter virum interpellare antequam facultas fiat mulieri novum ineundi matrimonium, nisi concurrant circumstantiæ ab eodem Benedicto XIV indicatae, ob quas utendum sit apostolica dispensatione, ut fusius dicetur in responsione ad dubium tertium.

Quo vero ad sceundam partem dubii. Disputant equidem inter se Theologi et Canonistae, quaestionemque se intactam relinquere declarat laudatus Pontifex in sua Constitutione, Apostolici ministerii (super abusu libelli repudii conversorum a Judaismo ad Fidem Catholicam): an scilicet qui ex conjugibus in infidelitate perseverat, in poenam suae perfidiae illigatus remaneat, vel ubi conjux conversus ad alias jam transiit nuptias, liber et infidelis censendus sit. Ast longe dispar est praesens casus et extra quaestionem. Non enim hic agitur de libertate viri in infidelitate adhuc perseverantis, sed de ejus libertate postquam catholicam et ipse amplexatus est Fidem, ac mulier aliud jam iniit matrimonium. Quo in casu, quod favore Fidei concessum est mulieri, Fidei quoque favore concedendum est viro, ne alioquin ansa ei praebeatur ca-

tholic delita quae cipiis

Pri mulie seu du Nec re nem, trimos solutio nium

Ad

1° Vertione stione; eam si tione leadem impedinon has infidele Eccles cum in a quibi contractifit in the stip in t

Balbini perseve quam vinculu animad contrah imo eos sacras r monium sanctific tholicam aversandi religionem, aliisque infidelibus conjugibus in infidelitate permanendi. Praccisa itaque quaestione de ligamine poenali quae impraesentiarum locum non habet, res est ex communis juris principiis deducenda.

on-

is:

re ;

alos

ter-

m :

ræ-

ssa.

tri-

od.

ha-

ere

on-

lier

, si

mo-

iam

ullo

tuto

tio-

ltas

tiæ

dis-

se

arat

per

n):

uae

ran-

rae-

viri

tho-

mo-

idei

ca-

Principium autem juris communis est : soluta a vinculo conjugali muliere, solutum remanere et virum. Quippe vinculum est inter duo, seu duorum in unum, ideireo libertas unius libertatem infert alterius. Nec refert inquirere an vir revera emiserit vel non assertam promissionem, scilioet an verum constiterit ipsum inter et dictam mulierem matrimonium. Quando quidem non matrimonii dubietas in causa est ejus solutionis, sed renuentia cohabitandi, quinimo solutio verum matrimonium supponit.

Ad secundum.—Quoad secundum hoc dubium duo sunt distinguenda:

1° Vel Paulus duxit in uxorem Balbinam infidelem, praevia dispensatione apostolica super cultus disparitate, vel absque apostolica dispensatione; 2° Vel Demetrius rem habuit cum Balbina antequam Paulus eam sibi acciperet in uxorem, vel post. Si praevia apostolica dispensatione Paulus Balbinam duxit, etiamsi praecessisset Demetrii copula cum eadem Balbina, jam pro valido habendum est matrimonium. Quippe impedimentum affinitatis, praesertim ex copula illicita, ut in casu, cum non habeatur ut juris divini aut naturalis, sed tantum ecclesiastici, infideles ex mente Ecclesiae non afficit, quia Ecclesiae non subditos, et Ecclesia dispensando cum parte catholica super disparitate cultus, ut cam infideli contrahat, dispensare intelligitur ab iis etiam impedimentis a quibus exempta est pars infidelis, ut inde hujus exemptio, propter contractus individuitatem, communicata remaneat et alteri.

Fit inde consequens hujusmodi matrimonium iterari non posse post Balbinae conversionem ad Fidem. Semel enim validum semper in sua perseverat validitate: neque infirmaretur per subsequentem copulam quam Demetrius cum Balbina habuisset, quia non inde solveretur vinculum conjugale quod est indissolubilo. In hoc ergo primo casu animadvertant Missionarii ne hujusmodi conjuges, christiano more contrahere postulantes, admittant ad novam consensus praestationem, imo eos admoneant de validitate praecedentis matrimonii, ut sciant, per sacras nuptialis benedictionis caeremonias, non novum se inire matrimonium, sed tantummodo quod jam inierunt firmumque consistit, sanctificari.

Contrarium autem dicendum est in secundo casu, nempe si Paulus contraxit cum Balbina absque apostolica dispensatione super disparitate cultus. Tunc enim cum nullum et irritum fuerit matrimonium ac ei contractum non fuisset, et ipsa Balbina post baptismum impedimento ligaretur affinitatis. Nec refert quod Balbina, cum carnaliter cognita fuit a Demetrio, adhuc in infidelitate versaretur, atque idcirco ecolesiastico non subjiceretur impedimento. Distingui namque debet affinitas in se se physice spectata ab impedimento affinitatis. Porro affinitas in se etiam ab infidelibus contrahitur; quia etiam inter infideles verum est. quod vir et mulier per carnalem copulam una caro efficiuntur. Itaque, ut habetur in cap. Fraternitatis, 35, quæst. 10, si una caro fuerit, quomodo poterit aliquis eorum propinguus uni pertinere, nisi pertineat, alteri? Igitur quia Paulus pater pertinet ad Demetrium filium, pertinere dicendus est et ad Balbinam, ac Balbina, quae una caro effecta est cum Demetrio, pertinere Paulo. Id tantum est discriminis, quod affinitas ecclesiasticum non parit infidelibus impedimentum, fidelibus autèm parit. Quapropter, cum per baptismum non tollatur a Balbina ejus jam physice contracta cum Paulo affinitas, haec ipsa affinitas radicaliter in ea inhaerens, quæ eidem infideli impedimento non erat ad contrahendum, impedimentum evadit post baptismum, quo subdita sit Ecclesiae, ejusque proinde legibus subjecta. Impedimentum autem utique in primo gradu et quidem in linea recta; quia in tali se gradu et linea contingunt Paulus pater et Demetrius filius, et affinitatis gradus a gradibus desumuntur consanguinitatis.

Ad tertium.—Duo in hoc dubio afferuntur, unde ejus auetor videtur rationem sumere dubitandi: nempe viri per mulierem facta derelictio, et ejusdem viri in alias terras transmigratio, in patriam verisimiliter non reversuri. Sed exploratum est horum neutrum valere ad hoc ut mulier, facta christiana, possit absque dispensatione apostolica alteri nubere, spreto, id est non interpellato altero conjuge. Et sane, non valet primum: quia, cum matrimonium infidelium cui nullum obstet impedimentum juris divini aut naturalis validum sit et indissolubile, nedum arbitraria alterutrius derelictione non solvitur, sed neque mutuo amborum conjugum consensu nee voluntate dirimi potest. Subsistit igitur conjugale vinculum, nec potest solvi omissa viri interpellatione.

Neque valet secundum ut hinc dici queat cessare in casu obliga-

tionen
Benec
1° no
judicio
nequit
ea esse
Concil
casu q
ut inte
cujus
præcep

Jud quibus nere in ob qua

Ad

dubium impedia affinitate cum Be hie autocatholic secundo est ex pritas et piter dell'architectural dell'arc

Itaqui lica prædum est præstati quia nu mentum quoque dum.

Ad que rem de hæretice

ulus

tate

ic si

ento

nita

cele-

itag

n se

est,

que,

erit.

reat.

um,

ecta

uod

ibus

bina

iitas

erat

dita

tem

adu

adus

etur

etio,

liter

c ut

lteri

non

ostet

bile,

eque

test.

viri

liga-

tionem interpellationis faciendæ. Missionarios enim latere non debet Benedictum XIV (de Syn. Diœc., lib. 6, cap. 4, et lib. 13, cap. 21): 1° non satis tutam in praxi appellare opinionem illam, quæ ponit judicialem interpellationem licite omitti posse, quoties aut fieri reipsa nequit, aut si fieret, nullius utilitatis fore reputatur; 2° ipsumque in ea esse sententia quam et fuisse memorat sententiam S. Congregationis Concilii in quadam Florentina (17 januarii 1722), nimirum: etiam in casu quod conjux infidelis in longinquas abierit regiones, aut ita latitet ut interpellari nequeat, adhuc opus esse dispensatione Summi Pontificis, cujus est declarare in quibusnam circumstantiis desinat obligare præceptum divinum quo prædicta interpellatio videtur injuncta.

Judicio autem remittitur Episcoporum in illis missionibus versantium, quibus facta sit facultas hujusmodi concedendæ dispensationis, decernere in casibus particularibus, an concurrant urgeutes eæ circumstantiæ ob quas dispensandum sit ab interpellationis obligatione.

Ad quartum.—Ex his quæ dieta sunt in responsione ad secundum dubium, patet responsio ad quartum. In utroque enim agitur de impedimento affinitatis ex copula illicita, nisi quod ibi sermo erat de affinitate quodammodo passiva Pauli fidelis, quam nempe contraxerat cum Balbina, non ex proprio, sed ex facto alterius, scilicet Demetrii; hic autem de affinitate agitur activa, cujus videlicet auctor est ipse vir catholicus qui contrahere vult cum muliere, cujus consanguineam in secundo gradu carnaliter cognovit. Eo ergo magis resultare dicendum est ex parte viri impedimentum et quidem in secundo, quia consanguinitas et affinitas pari procedunt et computantur gradu, eodemque similiter detineri etiam mulierem quum catholicam amplexata fuerit fidem.

Itaque si matrimonium a viro fideli cum infideli contractum apostolica præcesserit dispensatio super cultus disparitate, po valido habendum est, ideoque non iterandum post mulieris baptismum novi consensus
præstatione. Si vero absque hujusmodi dispensatione initum fuerit,
quia nullum tune fuisset et irritum, præexistentis affinitatis impedimentum afficeret post baptismi susceptionem etiam mulierem, ut ipsa
quoque indigeret dispensatione ad valide et sacramentaliter contrahendum.

Ad quintum.—Missionarius in proposito casu edocere debet mulierem de nullitate prioris matrimonii in infidelitate initi cum viro hæretico, qui utpote per baptismum Ecclesiæ legibus erat subjectus, et si recte dispositam reperit, eam potest ad baptismum admittere: cum qua etiam ab habente facultatem dispensari potest ad hoc, ut post baptismum, cum eodem viro heretico, si nihil aliud obstet, licite nubere valeat. Nam quoad matrimonii validitatem, valide jam illud contraheret in Provinciis Quebecensi et Canadensi, ob extensionem Benedictinæ Declarationis dici 4 novembris 1741 factam a Clemente XIII.

con

sun

dia

qui

Ven Ecc

non

ut i

fuit

teri

catl

aml

dat

tion

ad ]

una

infi

dub

tico

mat

disp

ab l

ade

eva

fact

inst

tife

I

1

Nihil autem impedire dignoscitur quominus præfatæ mulieri baptismum licite conferri queat, cum, ut exponitur, catholicam ipsa profiteri velit, ipsomet viro id ei annuente, religionem. Sicuti nec urgens deesset causa cum ea dispensandi, ut viro hæretico nubat, quotiescumque foret, ex denegata dispensatione, prudenter pertimescendum ne ea vel a suscipiendo baptismate averteretur, vel illud reciperet a ministro acatholico, coram quo et matrimonium pariter iniret, quod nullo pacto permitti debet. Vetitum autem non esset catholico parocho hujusmodi assistere matrimonio. Vi enim concessionis dispensationis apostolicæ licitum illud cyaderet, ideoque et licita parochi præsentia.

Verum, ut monet Benedictus XIV (de Syn. Diœc., lib. 6, cap. 5, § 4), iis in locis atque regionibus ubi hujusmodi matrimonia (catholicorum scilicet cum hæreticis) aliquando contrahi permittuntur, expedit omnino ut Episcopus, ad tuendum Ecclesiæ decorem, ritus in eorumdem connubiorum celebratione servandos opportune prudenterque præscribat. Atque in primis præ oculis habeat Episcopus, ac, prout fieri potest, servari curet praxim Sanctæ Sedis, regulasque ab ea præscribi solitas, cum ob graves causaz in hujusmodi matrimoniis dispensat, nimirum : ut matrimonium coram parocho et testibus celebretur extra ecclesiam, et omissa nuptiali benedictione omnique ritu sacro; ut pars catholica gravissime moncatur de obligatione quam habet, quæque nunquam ei cessat, curandi pro viribus conversionem conjugis, et educationem prolis utriusque sexus in catholica religione; ac demum ut catholica prolis educatio etiam in pactum juramento firmatum deducatur.

Ad sextum denique.—Manifestum est per matrimonia præterita, in quibus uti possunt Episcopi vel missionarii facultate sibi ab apostolica Sede delegata dispensadi, ut in dubio, intelligi non conjunctiones quascumque etiam fornicarias, sed eas tantummodo quæ, juxta mores regionum vel infidelium, vel hæreticorum, formam habent et figuram matrimonii, habenturque pro legitimis matrimoniis; quæ tamen irrita sunt ob ecclesiasticum impedimentum secundi gradus affinitatis vel consanguinitatis.

Intelliguntur itaque matrimonia, hos obstanto impedimento, nulliter contracta ab iis qui legibus subduntur Ecclesiae. Hujusmodi porro sunt matrimonia: 1° Fidelium cum infidelibus inita absque apostolica dispensatione super cultus disparitate; 2° Catholicorum cum haereticis; 3° Denique haereticorum pariter cum infidelibus, vel etiam inter se, quippe qui et ipsi Ecclesiae legibus tenentur. Non autem intelligenda veniunt matrimonia inter utramque partem infidelem. Qui enim Ecclesiae legibus non ligati, ut infideles, valide jam contraxerunt, opus non habent, neque postquam ad Fidem conversi fuerint, dispensatione, ut in contracto matrimonio remanere possint, quia quod validum initio fuit revalidatione non indiget.

Primum autem et secundum duntarat casum ponit auctor dubii; tertium nec attingit. Atque in illis duobus casibus, quia una para jam catholicam profitetur religionem, ac idcirco, per alterius conversionem, ambo conjuges jam sunt catholici, cum his dispensandi licite posse non ambigit; sed tantum quaerit, an ad hujusmodi solummodo casus extendatur dispensandi facultas? Hine patet quod, ad quaestionis elucidationem, etiam de tertio casu habenda est ratio: quaerendo nimirum an ad hune quoque casum facultas extendatur, ita ut ea uti liceat, tam si una tantum, quam si utraque pars convertatur ad Fidem.

Respondetur autem, extendi. Et requidem vere: si convertitur vel infidelis vel haeretica, remanente altera in sua haeresi, habetur casus dubii praecedentis, scilicet matrimonii mixti catholicos inter et haereticos. Sicuti igitur S. Sedes interdum dispensat etiam in hujusmodi matrimoniis ab impedimento affinitatis et consanguinitatis, sic et illi dispensare possunt quibus concessa est facultas dispensandi cum iis qui ab haeresi vel infidelitate convertuntur ad Fidem catholicam. Quod si convertitur pars haeretica, perseverante altera in infidelitate, jam est casus matrimonii catholicorum cum infidelibus, ac tunc quae graves adessent causæ dispensandi super disparitate cultus, eaedem et gravia evaderent motiva dispensandi quoque super affinitatis impedimento. Si vero convertitur uterque conjux, jam nec locus remanet dubitandi de facultatis extensione, ad effectum ut cum eis licite dispensari possit.

Atque haec quidem sunt quae pro Episcoporum ac Missionariorum instructione super propositis dubiis responderi praecepit Summus Pontifex. Ea igitur veluti certam regulam et normam in expositis, aliisque

ut post nubere traheret edictinæ

profiteri deesset de foret, el a susatholico, permitti assistere licitum

.5, § 4), dicorum dit omrumdem escribat. potest, i solitas, mirum : clesiam, eatholica quam ci eationem eatholica

terita, in postolica inctiones ta mores figuram en irrita itatis vel

similibus casibus, prae oculis iidem Episcopi ac missionarii teneant, ac pro opportunitate servare caveant.

Feria V, 3 martii 1825.

In Congregatione S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram SSmo Dno Nostro Dno Leone Divina Providentia.PP. XII, in Palatio Apostolico Vaticano, Sanotitas Sua, auditis Emorum et Rmorum DD. Cardinalium Generalium Inquisitorum suffragiis, suprascriptam Instructionem approbavit.

NICOLAUS SOLDINI,

S. Romanae et Universalis Inquisitionis praefectus.

32. Cum a R. P. D. Episcopo Quebecensi pleraque dubia circa matrimonia mixta et clandestine vel aliter inordinate contracta Sacrae Congregationi de Propaganda Fide proposita fuissent, re ad supremam S. Officii Congregationem delata, Eminentissimi Cardinales contra haereticam pravitatem Generales Inquisitores dubia isthaec, ut sequitur, soluta voluerunt:

Quaeritur 1º Sitne validum matrimonium a duobus catholicis natu minoribus secundum formas ab Ecclesia praescriptas contractum, sed tamen invitis parentibus?

Resp. Affirmative. Nec enim dissensus parentum aut aetas minor inter impedimenta matrimonium dirimentia ullo possunt modo nostris hisce temporibus recenseri. Leges Caesareas et jussa principum huic adversa sententiae non moramur. Illa namque aut de civilibus tantum effectibus sunt intelligenda, sicuti de edicto Henrici III regis Christianissimi a Ludovico XIII confirmato, sentiunt praestantes viri Lovetus in Parisiensi Senatu consilisrius, Habertus Episcopus Vabriensis, Cabassutius, Gerbasius, Natalis Alexander, aliique; aut quum id statuant quod limites praetergreditur saecularis potestatis, sunt omnino rejicienda.

Circa ea quae ad rationem pertinent sacramentorum, non principibus saccularibus sed soli Ecclesiae plena est definiendi potestas. Ea vero non solum in cap. Cum locum, de sponsal., et mat., in cap. Licet, et in cap. Tua, de sponsa duorum, ejusmodi matrimonia rata habuit et declaravit; verum et Tride ti in Spiritu Sancto legitime congregata eos anathemate percussit, qui falso affirmant matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta irrita esse, et parentes ea rata vel ir-

praedi:

tantis, tractum validum

Resp

dictina

neque p licis sol haeretic tim, qu ullo pos presso, habet B Cum ve matrime cum alt nitatem

> Quaer absque r Resp. dictina

tractis.

ab haere Quaer tractum debet?

Resp. dictinant solution referre exarata "ration" exemp

" indivi

ac

ta

in

m

m

n-

8.

·e-

10-

tu

ed

or ris

iie

m

a-

us

R.

nt

ji-

us

ro

in

le-

80

ir.

Quaeritur 2º Utrum matrimonium partis catholicae et partis protestantis, utriusque natu minoris tis parentibus unius ex partibus, contrac um coram magistratu vel ministro protestante et duobus testibus, validum censeri debeat necne?

Resp. Affirmative, pro Canadae regionibus ad quas extensa est Benedictina Declaratio am enim supra monuimus neque aetatem minorem neque parentum dissensum dirimere matrimonia; quod non de catholicis solum, sed de ipsis etiam protestantibus volumus intellectum, cum haeretici quoque sacris Ecclesiae legibus teneantur; nec in iis praesertim, quae attinent ad sacramenta, saeculares leges Ecclesiae sanctionibus ullo possint esse detrimento. Deficientia tandem parochi, in casu expresso, non niai clandestinitatem parit, quae in illis locis in quibus vim habet Benedictina Declaratio, haud irritat matrimonia haeretioorum. Cum vero, ut idem fert Benedictus XIV, in opere de Synod. Diœc., in matrimoniis mixtis pars libera et immunis a lege eamdem immunitatem cum altera parte communicare censeatur, sequitur profecto clandestinitatem non obstare mixtis matrimoniis in Canadae regionibus contractis.

Quaeritur  $3^{\circ}$  Estne validum matrimonium a duobus protestantibus absque ullo teste contractum ?

Resp. Est validum pro Canadae regionibus ; inibi enim viget Benedictina Declaratio quae valida declarat ea matrimonia quae clandestine ab haereticis contrahuntur.

Quaeritur  $4^{\circ}$  Matrimonium partis catholicae et partis haereticae contractum inter utramque partem, nullo adstante teste, validumne censeri debet ?

Resp. Validum pro Canadae regionibus ob saepius laudatam Benedictinam Declarationem ad ea loca extensam. Hoc patet ex dictis in solutione ad dubium 2um. Praestat vero hic pro majori claritate verba referre ejusdem Benedicti XIV, lib. 6, cap. 6, de Syn. Dioec., sic exarata: "Cum conjugum alter tum ratione loci in quo habitat, tum "ratione societatis in qua vivit, exemptus sit a Tridentinae Synodi lege, "exemptio qua ipse fruitur alteri parti communicata remanet propter "individuitatem contractus, vi cujus exemptio quæ uni ex partibus sempetit, ad alteram, secundum etiam civiles leges, extenditur eidem-

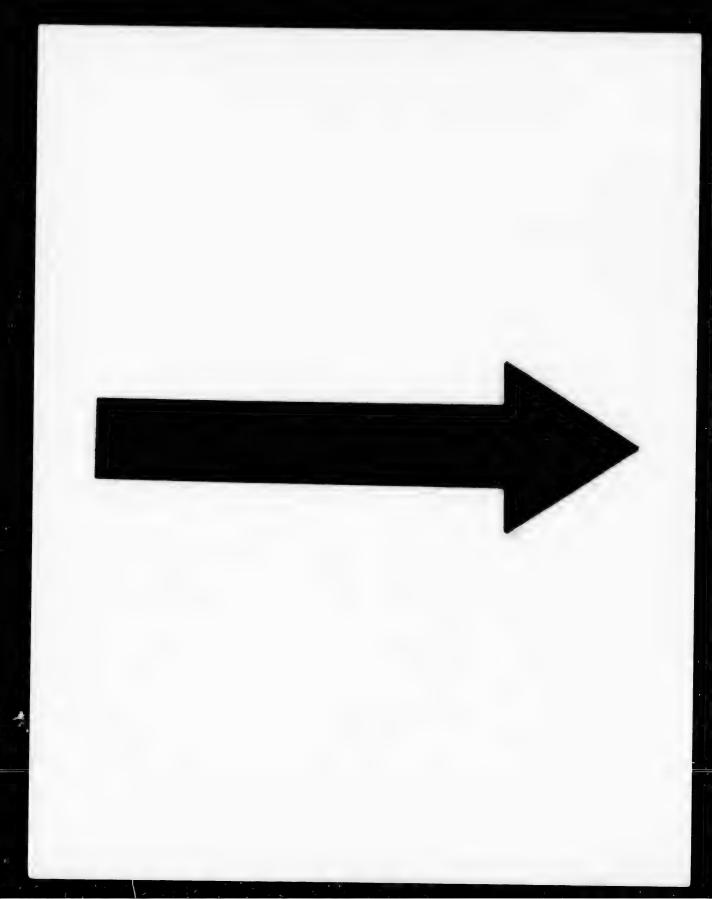

M1.25 M1.4 M1.6

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 W/2ST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

FILL STATE OF THE STATE OF THE

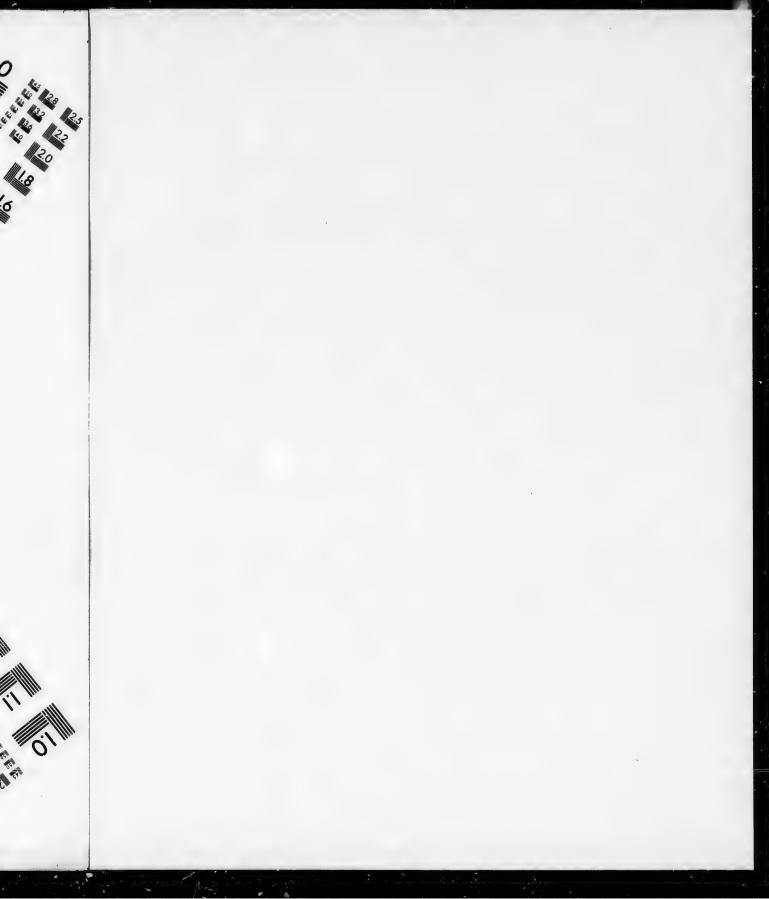

" que communicatur." Quæ verba, ut videre est, tam sunt clara et aporta, ut nullum relinquant dubitationi locum super validitate istiusmodi matrimonii.

Quæritur 5° Matrimonium duorum eatholicorum inter se solos contractum absque ullo teste, vel coram duobus testibus in loco ubi non possunt recurrere ad ministerium alicujus sacerdotis approbati, validum ne est?

Resp. Primum matrimonium est validum pro iis dioccesis Quebecensis incolis, qui missionariis tantum utuntur; Sacra enim Congregatio de Propaganda Fide, anno 1820, decrevit: "Pro incolis dioccesis Quebecensis, qui missionariis tantum et donec utuntur, non esse locum decreto Concilii Tridentini Tametsi, nullo habito respectu majoris vel minoris distantiæ; et missionarii curent referre matrimonia celebrata in eorum regestu Ordinario respectivo tradendo." Quibus ex verbis patet incolas prædictos matrimonia inire posse, nec parocho adstante, nec testibus ullis; quum utraque obligatio ex eodem proveniat Tridentino decreto Tametsi, cui locum non esse declaravit prolaudata Congregatio. Secus vero de iis incolis affirmandum est, qui in locis habitant ubi sunt parceciæ constitutæ; illi enim nullo modo a lege Tridentini decreti immunes haberi possunt, ut proinde ipsorum matrimonia irrita fiant si nullo teste præsente contrahantur.

Secundum matrimonium, de quo in dubio fit mentio, validum quoque habendum est; Sacra enim Congregatio Concilii, die 30 martii, anno 1669, declaravit quod sicubi catholicus parochus aliusve sacerdos, vei omnino non adsit, vel illius adeundi libera potestas non sit, matrimonia etiam nullo adstante sacerdote contracta, valida censeantur, dummodo coram duobus testibus contrahantur. Pius etiam VI huie inhærens declarationi, rata habuit matrimonia in Galliis tempore revolutionis contracta, cum Ecclesiæ legitimis pastoribus destituebantur.

Quæritur 6. Cum pars una catholica et pars altera hæretica desponsantur coram magistratu et uno tantum teste, vel coram ministro protestante et uno itidem teste, potestne magistratus vel minister ut alter testis censeri? Matrimonium vero ejusmodi, validamue est?

Resp. Matrimonium est validum pro partibus Canadæ ob Declarationem Benedictinam inibi extensam. Repetendum hic est quod jam satis superque monuimus, matrimonia hujusmodi valida semper esse etiamsi

nullo adsiante teste contrahantur. Superfluum itaque videtur percontari utrum magistratus aut minister hereticus velut alter testis possis existimari. Cur tanta de altero teste sollicitudo, cum in casu de quo agitur, ex collato Indulto, nullius testis præsentia ad matrimonii validitatem exigatur? Leges autem seculares, si que in Cavadæ regionibus vigent, matrimonia claudestina rescindentes, coram Ecclesia, vi nulla pollere meritoque explodendas esse, jam supra monuimus in responsione ad dabium primum. Diligenter itaque commouendi sunt qui in Canadæ regionibus matrimonia prædicta sic contrahunt, se in foro conscientiæ sæcularibus illis legibus non teneri, sicque coram Deo conjunctos esse ut nulla possint hominum potestate divelli.

Queritur 7º Matrimonium duorum catholicorum inter se, adstantibus duobus testibus, contractum coram parocho invito et reclutante, estne validum?

Resp. Validum. Sie decrevit Sacra Congregatio Concilii, anno 1581, respondens tertio quesito Episcopi Giennens, sie expresso: "Si invitus " et compulsus per vim adsit sacerdos, cum contrahitur matrimonium," utrum tale matrimonium subsistat? Responsum fuit " subsistere."

Quæritur 8° Cum catbolicus se simulat protestantem aut apostatam, eo consilio ut matrimonium ineat cum muliere catholica coram ministro protestante et duobus testibus, ejusmodi matrimonium estne validum?

Resp. Negative. Cum enim alver conjugum hæresim simulat aut apostasiam, non ideo catholicam fidem ex animo deserit. Quocirca cum ambo conjuges sint reipsa catholici, clavdestinitatis impedimento tenentur. Quod si conjugum alter non hæc simularet solum, sed vere animo a catholica fide deficeret, ad hæreticam transiens pravitatem, tunc profecto mixtum exsurgeret matrimonium, quod ratum habendum esse, ex superius dictis, manifeste apparet.

Quæritur 9° Duo catholici diœcesis Quebecensis non nihil impedimenti obesse animadvertentes ne matrimonium contrahant, in fraudem legis ad illud ineundum coram magistratu, pergunt ad Fæderatas Americæ Septentrionalis Ditiones, quibus in region bus facta nunquam est Tridentini decreti Tameisi promulgatio. Ratumne haben lum est matrimonium ejusmodi?

Resp. Ratum, si conjuges transferant etiam domicilium; irritum, si primum domicilium retineant. Lubet hic resolutiones a Sacra Concilii Congregatione tribus dubiis datas afferre, ex quibus patet apertissime

i non lidam censis

tio de

uebe-

ara et

stius-

aolos

ajoris celeces ex rocho provepraqui in odo a

uoque anno os, vel monia modo merens tionis

orum

esponnistro ter ut

ratiosatis iamsi quænam sit Ecclesiæ mens circa hos similesve casus. Quæsitum itaque fuit :

1° "An incolæ tam masculi quam feminæ loci in quo Concilium "Tridentinum in puncto matrimonii est promulgatum, transeuntes per "locum in quo dictum Concilium non est promulgatum, retinentes "idem domicilium, valide possint in isto loco matrimonium sine parocho "et testibus contrahere?"

m

cel

tii

illi

lic

sin

Ca

et

qu

ab

fut

cet

cat dit

tia

noi

non

ma

tud

rac

Sa

Sa

libi

dic

cop

Tri

2°. "Quid, si eo prædicti incolæ tam masculi quam feminæ, solo "animo sine parocho et testibus contrahendi, se transferant, habita"tionem non mutantes?"

3° "Quid, si transferant habitationem illo solo animo ut absque "parocho et testibus contrahant?"

"Sacra Congregatio respondit ad primum et secundum, non esse legitimum matrimonium inter se sic transferentes ac transcuntes cum fraude. Ad tertium, si domicilium vere transferatur, matrimonium esse validum."

Quæritur 10° Pars catholica diœcesis Quebecensis et pars hæretica Ditionum Fæderatorum, utraque natu minor, contrahant inter se solas matrimonium absque testibus in Fæderatarum Ditionum terris. Estne validum hoc matrimonium?

Respondetur: Est validum. Pars enim hæretica Ditionum Fædes ratarum suam communicat immunitatem parti catholicæ diæcesi-Quebecensis. Ætas vero minor nullum hic facessit negotium. Hæc tam sæpe repetita sunt, ut inutile prorsus sit vel minimum nunc addere verbum.

Quæritur 11° Pars hæretica earumdem Fæderatarum Ditionum et pars catholica diæcesis Quebecensis matrixonium ineunt, in præfata diæcesi, magistratu coram et duobus testibus; validene contrahunt?

Res. Valide, etiamsi nullus adsit testis, ob rationem in superioribus solutionibus allatam.

Quæritur 12° Catholica pars Ditionum Fæderatarum et pars hæretica Quebeceusis diœcesis matrimonium inter se solas celebrant, absque testibus, in præfata diœcesi. Estne validum?

Resp. Validum; pars enim hæretica gaudet Benedictina Declaratione, et immunitatem ex illa provenientem communicat cum parte catholica Ditionum Fæderatarum. Quæritur 13° In Ditionibus Fæderatis Americæ Septentrionalis, sacerdotas catholici a tempore immemorabili celebrare [consueverunt matrimonia catholicorum cum hæreticis. Suntne inibi licita mixta hæc matrimonia?

Resp. Negative. Duplici enim in sensu sumi potest verbum illud celebrare; et vel significat nuptialem impertiri benedictionem, vel nuptiis duntaxat adesse. Ab utroque officio arcentur sacerdotes, cum, illicita semper ab Ecclesia habita sint istius modi matrimonia, nec licita fiant nisi specialis præcesserit apostolica dispensatio, quæ gravissimis tantum de causis et post maturum examen solet concedi. Causæ vero gravissimæ censentur, si in publicum bonum vergant et si eas comitentur expresse et perquam necessariæ conditiones que sequentur: 1º Ut nullum adsit periculum quod pars catholica ab hæretica perverti possit : imo, e contrario, spes affulgeat probabilius futurum ut pars hæretica ad saniorem frugem a parte catholice revocetur; 2º Ut proles utriusque sexus ex eo procreanda conjugio in catholicæ religionis sanctitate omnino educetur. Quæ si causæ conditionesque concurrant, solet quidem Apostolica Sedes concedere ut presbyter approbatus nuptiis intersit; at nullo modo nuptialem impertiatur benedictionem. Dispensatio isthæc pro præfatis matrimoniis non præsumitur, quæ ideirco illicita æstimanda sunt. Consuetudinem vero contrariam a tempore immemorabili vigentem Sacra Congregatio non probat, nec tamen aperte nunc interdicit, verita ne graviora inde mala proveniant. In id autem omnes vires suas omnemque pastoralem sollicitudinem impendere deberent Præsules ordinarii, ut eam consuetudinem, abusum imo reprobandum, leniter et paulatim a suis usque radicibus evellant.

Feria III, die 17 novembris 1835. In Congregatione generali Sanctæ Romanæ et Universalis Inquisitionis habita in conventu Sanctæ Mariæ supra Minervam, coram Emis et Rmis DD. Cardinalibus contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus supradictam Instructionem, circa dubia proposita ab R. P. D. Archiepiscopo Quebecensi, iidem Emi et Rmi DD. approbarunt.

ANGELUS ARGENTI, S. Rom. et Univ. Inquis. Notarius.

82. 1° An incolæ tam masculi quam feminæ loci in quo Concilium Tridentinum in puncto matrimonii est publicatum et acceptum, trans-

eup

ium per° ntes

ocho

solo bita-

que

esse cum ium

etica olas stne

edes cesi-

unc

n et fata t ?

ere-

araarte eantes per locum in quo dictum Concilium non est promulgatum, retinentes idem domicilium, valide possint in isto loco matrimonium sive parocho et testibus contrahere?

ei.

Po

siı

le

m

m le

pl

100

D

G

di

si

si

2º Quid, si iidem incolæ tam masculi quam feminæ, solo animo sine parocho et testibus contrahendi, se transferant, habitationem non mutantes?

3° Quid, si iidem incole tam masculi quam feminæ eo transferent habitationem, illo solo animo, ut absque parocho et testibus contrabant?

Resp. Hoc autem edidit responsum die 5 septembris 1626 S. C. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum: ad primum et secundum respondit, non esse ligitimum matrimonium inter sic se transferentes et transcuntes cum fraude. Ad tertium respondit, nisi domicilium vere transferatur, matrimonium non esse validum. Quæ responsio confirmata fuit ab Urbano VIII, anno sequente 1627.

Vir et mulier Trajectenses timentes impedimentum a parentibus, cum ad vicinam civitatem Aquisgran. se contulissent, et ibi aliquandiu morati matrimonium contraxissent, S. Cong., consulta super validitate, censuit exprimendum tempus quo contrahertes Aquisgranæ manserunt, quod si fuerit sultem unius mensis, dandam esse decisionem pro validitate.

Validum est matrimonium coram parocho habitationis, si habitatio conjugum fuit saltem unius mensis. Bened. XIV, Constit. Paucis ab hinc.

Jus benedicendi sponsos spectat privative ad parochos. Cong Concilii, 5 dec. 1718.

Dubium ab Archiepiscopo Quebecensi propositum S. Congregationi de Propaganda Fide.

83. Il y a des curés qui, ayant plusieurs couples à marier à la fois, ne le font pas de la même manière que d'autres : les uns, après avoir interrogé les époux du premier couple, font de suite ce qui est marqué au Rituel, (en bénissant le seul anneau de l'épouse) jusqu'à Confirma hoc Deus, etc., exclusivement ; faisant ensuite en commun le reste des prières. D'autres, appuyés sur un usage qu'ils ont vu être suivi dans quelques paroisses, interrogent d'abord chaque couple : "Prenez-vous,

eic., " puis bénissent tous les anneaux à la fois, en changeaut, dans l'oraison Benedic, Dominé, etc., en pluriel ce qui y est marqué au singulier : ensuite, venant devant chaque couple, ils donnent l'anneau à l'époux qui dit : " Mon épouse, etc., " et continuert pour ce couple le reste de la cérémonie jusqu'à Confirma hoc Deus, etc., exclusivement : ils répètent ensuite pour chacun des autres couples ce qu'ils ont fait pour le premier.

Il serait bien à souhaiter que l'Evêque fût autorisé à prescrire un mode uniforme de faire cette partie de la cérémonie du mariage, vu que le Rituel Romain, qui parle des choses que l'on fait et que l'on dit au pluriel, dans l'administration des autres sacrements, ne dit rien de cela pour la célébration du mariage.

Resp. Feria IV, die prima septembris 1841.

In Congregatione Generali S. Romanæ et Universalis Inquisitionis habita in conventu Stæ Mariæ supra Minervam, coram Emis et Rmis DD. S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, Emi et Rmi dixerunt, accepto primum singulorum consensu, et rite celebratis singulis matrimoniis, dictaque pro singulis a parocho formula: Ego vos conjungo in matrimonium, &c., nihil obstare quominus benedictiones annulorum, et reliquæ benedictiones fiant in communi per verba generalia.

ANGELUS ARGENTI, S. Rmæ. et Unlis. Inq. Notarius.

34. 2° An, cum petitur dispensatio pro matrimonio contraherdo inter consanguineos, vel afines, vel cognatos spirituales, in supplicatione necessario exprimi debeat copula carnalis prius habita inter ovatores, si hæc sit 1° publice nota, 2° si sit occulta?

3° An valeat dispensatio, si oratores reticuerint circumstantiam copulæ carnalis prius habitæ, 1° cum intentione facilius obtinendi dispensationem, 2° sine tali malitiosa intentione?

4° In hoc utroque casu supponitur copulam prius habitam notam esse et publicam : quid vero, si sit occulta ?

Resp. Ad 2, 3 et 4. Copula inter contrahentes habita semper exprimenda est; et irrita evadit dispensatio, si hæc, cum habita est, silentio prætereatur. De hoc ait B. Alphonsus Ligorius, lib., 6, n.

bus, ndia

um.

ium

sine

non

rapt

otra-

. C.

dam

ntes

lium

tate, runt, pro

tatio s ab

ong.

fois, avoir rqué irma

dans

vous,

1155: "Hodie non est amplius dubitandum, ex bulla citata Pastor bonus, Sum. Pontificis Benedicti XIV, § 41, in qua Summus Pontifex explicans Sanctæ Sedis, seu Curiæ Romanæ stylum, jubet hæc matrimonia revalidari, et Cardinali Pænitentiario Majori facultatem concedit matrimonia revalidandi, cum copula inter contrahentes habita occulta est, neque sine corumdem dedecore possit manifestari." Responsa ad quæsita R. D. D. B. C. Panet, Archiep. Queb., proposita litteris 12 martii 1826.

35. An dispensatum fuerit super Rubrica Missalis quæ jubet ut mappa superior altaris in quo celebrandum est, ex utraque extremitate, ad terram usque descendat?

Resp......Nunquam expresse derogatum isti rubricæ fuisse scitur. Certum tamen est eamdem rubricam, vel ob inopiam, vel ob aliam quamcumque causam, non ubique rigorose servari. In ecclesiis quam plurimis, altaria sunt cooperta mappis quarum superior ex utraque parte laterali extenditur, sed usque ad terram non pertingit. Præterea aliqua sunt altaria ita lateraliter elaborata, et disposita, ut aptari nequeant nisi mappæ ad certam formam atque mensuram. Nequeunt id ignorare Præsides: videntur igitur benigna aliqua tolerantia et permissione uti Hinc est quod, si aliqua in ecclesia, vel ex necessitate, vel ex alia qua cumque rationabili causa, mappæ adhibeantur quæ unque ad terram non pertingant, tolerandum videtur. Responsio S. Cong. de Prop. Fide ad dubia ab Archiep. Queb. proposita, 1819, ad 12um quæsitum.

36. Sacerdotes accedentes ad ecclesiam Monialium, in qua cum populi concursu celebratur aliquod festum particulare, v. g., S. Ursulæ, S. Augustini, Sanctissimi Cordis Mariæ, possuntne ibi celebrare missam de eo festo, sub eodem ritu, v. g., dupl. primæ classis, sub quo celebratur in præfata ecclesia, etsi de eo festo, vel nullatenus, vel sub alio ritu officium recitaverint?

Presbyter qui iter agendo celebrat in ecclesia aliqua, infra octavam S. Patroni, teneturne seipsum conformare ritui præfatæ ecclesiæ, licet illius octavæ nec initium viderit, nec visurus sit finem?

Resp. Hisce dubiis satisfit decreto S. R. C. in una Tertii Ordinis S. Francisci, sub die 11 junii 1701. siquidem ad. dub.

1° An Fratres diebus quibus propria officia celebrant sub ritu duplici, celebrantes in alienis ecclesiis, possint celebrare missas cum dictis officiis

dem prim

se con

de de Frati

30

possi Rubi S.

bratu jam

A

A

excal gregg S. F. confe decre respe celeb celeb Ideo

eccle dario tate

tioni

concordantes, vel possint celebrare de aliis, conformando se ritui earumdem ecclesiarum, ac etiam de Requiem : et quatenus affirmative quoad primam partem, quid quoad colores paramentorum?

- 2° An sacerdotes exteri confluentes ad ipsorum ecclesias, ut supra, et celebrantes de Sanctis Ordinis, servatis servandis, possint in missis se conformare cum Fratribus quoad *Credo*, et quoad numerum orationum, more duplicium?
- 3° An diebus dominicis, quibus tam Fratres quam exteri celebrant de dominica, possint exteri coloribus uti paramentorum quibus utuntur Fratres ratione alicujus octavæ; et Fratres celebrantes in alicnis ecclesiis uti coloribus juxta ritum earumdem?
- 4° Et an tam exteri in ecclesiis Fratrum, quam Fratres in alienis possint apponere commemorationem octavæ ut supra currentis, servata Rubrica de duplici oratione habenda in dominica infra octavam?
  - S. Congregatio respondit:
- Ad 1. Quoad primam partem dubii, negative, quando festum celebratur cum solemnitate et concursu populi; et quoad secundam partem, jam provisum.

Ad 2. Ut ad proximum.

Ad 3. Posse.

118,

ex-

nodit

lta

ad

12

ut

ite,

ur.

m-

lu-

rte

qua

isi

are

uti

qua

am

op.

ım.

po-

læ,

nis-

ce-

alio

am

icet

S.

lici,

ciis

Ad 4. Posse.

excalceatorum Provinciæ Poloniæ, die 29 januarii 1752, eadem S. Congregatio respondit: Serventur decreta alias edita in una Tertii Ordinis S. Francisci 11 junii 1701, et sacerdotes tam sæculares quam regulares conformare se debent ritui ecclesiæ in qua celebrant. Possent alia afferri decreta, præsertim vero in Aquen., die 4 septembris 1745, in qua habetur responsum: Semper uniformari debet officio ecclesiæ in qua sacerdos celebrat, et etiam in colore paramentorum: et quando est duplex, tunc celebrari debet de Sancto cujus particularis illa ecclesia celebrat officium. Ideo proposito dubio respondetur: Serventur decreta Sacræ Congregationis, præsertim vero illa edita die 11 junii 1701, et 29 januarii 1752.

Advertendum tamen quod, licet sacerdotes sæculares celebrantes in ecclesiis Regularium possint et debeant se conformare eorumdem calendario, et ritui, in festis duplicibus quæ celebrantur cum aliqua solemnitate populique concursu, nihilominus uti debent Missali Romano, nisi

specialiter sit indultum, quod etiam exteri celebrari possint missas proprias Sanctorum de quibus Regulares recitant officium. Responsio S. Cong. de Prop. Fide ad dubia ab Archiep. Queb. proposita 1819, ad 7um.

37. Parochus debet residere in loco ubi sita est ecclesia parochialis, etiamsi datus esset ci coadjutor ratione infirmitatis.

Propter deputationem coadjutoris, parochus, cui datus est coadjutor, non poterit abesse a residentia. Cong. Conc., die 19 maii 1708.

S. Cong. Conc. respondit parochum non posse per hebdomadam abesse, non petita, vel non obtenta licentia, etiam relicto vicario idoneo, ab ipso Ordinario approbato. Die 7 oct. 1604.

1º Au parochus villæ in qua non est alius sacerdos, etiamsi nullus infirmetur, sine Episcopi licentia, gratis ubique concedenda, abesse possit a parochia, per duos vel tres dies, nullo idoneo relica vicario?

2º An saltem abesse possit a mane usque ad vesperas, et quid, si hoc semel in hebdomada evenerit ?

Die 8 februarii 1747, S. Cong. Conc. respondit:

Ad 1. Negative.

Ad 2. Affirmative, dummodo non sit die festo, et nullus adsit infirmus, et raro in anno contingat (1).

38. An cadavera sepelienda in ecclesia Regularium, antequam ad eorum ecclesiam deferantur, debeant prius asportari ad parochialem, et in ea permanere per aliquod tempus.

Resp. Negative (2). S. Cong. Conc., die 14 martii 1722, 16 martii 1726, et 6 februarii 1734.

39. Abusus sopeliendi defunctos privatim, sine lumine, cruce, et parocho non est permittendus. S. Cong. Ep. et Reg., die 20 jan. 1650.

40. Parvulorum sepulchrum ab aliis debet esse separatum. S. R. C., die 12 dec. 1620.

41. Pœnæ ob prætermissionem confessionis annuæ, et communionis paschalis non incurruntur, nisi post judicis sententiam, sive post edictum Ordinarii, per quod declarantur incursæ. Cong. Ep. et Reg., die 14 junii 1595.

Voyez le 2d. Conc. Prov. décret de parochis, § 5, où ces règles générales sont expliquées et modifiées pour la province.
 Idem dicendum si cadavera sepelienda sunt in parochia aliena.

sarium 2° ( petitio,

42.

dummo

aliis co per nov ciendae

4° 1 executi primum Indulg

tabular station

delegat

S. C dicenda dit:

Ad :

icones,

Res Summ quinto decim sed qu tabula

- 42. 1º Detecta nullitate alicujus erectionis Stationum vise Crucis, dummodo nullitas non cadat in cruces antea benedictas, minime necessarium est, alias nullitate sanata, iterum cruces benedicere.
- 2º Quanquam in scriptis et de consensu Ordinarii.....optanda sit petitio, tamen si oretenus fiat, valida est concessio.
- 3° Si hujusmodi erectio nulla detegatur, ob omissionem in scriptis aliis concessionis et secutæ executionis, suppleatur documenti defectui, per novas litteras institutionis, seu confirmationis, ab Ordinario conficiendas, dummodo aliunde constet de secuta executione.
- 4° Non est tempus determinatum pro confectione documenti secutæ executionis erectionis Stationum Viæ Crucis, sed expedit ut quamprimum conficiatur,...... ne dubia in posterum oriantur. S. Cong. Indulg., die 27 januarii 1838.
- 1º An qui habet facultatem erigendi Viam Crucis, benedictione tabularum et crucium prius facta, teneatur ipse tabulas collocare, et stationes percurrere, ut valida sit erectio?
- 2° An, benedictione tabularum et crucium facta a sacerdote legitime delegato, alter quicumque tabulas collocare possit privatim, sine cæremoniis, et etiam privatim, et alio tempore?
- S. Cong. Indulg., præmittens quod in erectione Viæ Crucis benedicendæ tantum sint cruces, minime vero tabulæ, seu picturæ, respondit:

Ad primum. Negative.

101

ad

is,

or,

am

eo,

lus

sse

si

lsit

ad

, et

16

et

50.

C.,

nis

ost

eg.,

ales

Ad secundum, Affirmative, 1842.

- 1º An, loco quatuordecim crucium, possint adhiberi, et retineri 14 icones, vel tabulæ depictæ repræsentantes mysteria cujuslibet stationis?
- 2º An indifferens sit, ut incipiant a cornu epistolæ, et desinant in cornu evangelii, an vice versa?
- Resp. Ad 1. Negative: Possunt, ubi commode fieri potest, (ait Summus Pontifex Benedictus XIII in sua Constitutione Inter plurima, quinto nonas martii 1726, super exercitio Viæ Crucis) retineri quatuordecim icones, vel tabulæ depictæ stationes repræsentantes Viæ Crucis, sed quatuordecim cruces prius benedictæ supra quamlibet iconem, vel tabulam depictam, sunt collocandæ et retinendæ. Non enim bene-

dicuntur icones, sed cruces, ad acquirendas indulgentias eidem exercitio

Ad 2. Non est de necessitate præcepti, ut, ad acquirendas indulgentias, incipiendum sit pium exercitium Viæ Crucis a cornu evangelii; hæc tamen est consuetudo, ac praxis generalis, quæ piis est innixa congruentiæ rationibus, in quorum fidem, &c. S. C. Indul., 18 martii 1837.

Multoties, ad dealbandas parietes, ab eis disjunguntur simul vel successive quatuordeeim cruces, vel imagines Viæ Crucis, aliquando ex una ecclesia in aliam transferuntur, vel in oratorium : quæritur an amittantur benedictio et indulgentiæ?

Resp. Non amittuntur benedictio et indulgentiæ, si una, vel altera tantum crux removeatur a pariete ceclesiæ ad illam dealbandam; sed si simul omnes cruces removeantur (ut postea iterum poffantur in dicta ecclesia) fideles eo tempore lucrari nequeunt indulgentias, si in aliam ecclesiam, vel oratorium translatæ sint cruces sine apostolica facultate. Eadem, 20 junii 1836.

Cum, ad lucrifaciendas indulgentias, quæ pro stationum Viæ Crucis visitatione conceduntur, minime requiratur tabularum erectio, sed crucium, proindeque si, ob vetustatis causam, ipsæ tabulæ removeantur pro ipsarum stationum contemplatione, ac in earum locum etiam absque pontificia facultate novæ tabulæ substituantur, indulgentiarum concessio perseverat, imo etsi cruces ipsæ, quæ necessario requiruntur, ob eamdem rationem, vetustate scilicet labentes, renovari debeant, dummodo de ipsis non sit major pars, nec nova crectione indigetur, nec indulgentiarum beneficium amittitur. 13 nov. 1837.

- .....3° An, quando in priorum tabularum locum aliæ substituantur, nova requiratur facultas illas benedicendi, et Viam Crucis erigendi?
- 4º An mutatio tabularum et crucium de loco in locum in cadem ecclesia secum importet annihilationem indulgentiarum Viæ Crucis annexarum?

Resp. Ad tertium. Negative, dummodo substitutio non sit majoris partis crucium.

Ad quartum. Negative, quando fit in eadem ecclesia. Ind., Cong. 1842.

1º Au repræser dam aliu cum, vel tat indul

2° Ariam que imaginu

3º A

Resp.

Ex plantate agatur of stationer in major benedice potestat

Utrus sia reple in locus

Resp mant, i indulge declarate 1841.

An, serectae decim s Resp

> Reci quaque lutas or inducta gentias

1° An, quando cruces quædam seu imagines stationes Viæ Crucis repræsentantes, ob reparationem seu ornamentum templi, vel ob quoddam aliud motivum legitimum, sunt provisorie tantum translatæ ad paucum, vel ad longum tempus, istud sacrum exercitium Viæ Crucis amittat indulgentias sibi annexas?

2º An, in casu amissionis indulgentiarum ob translationem provisoriam quarumdam imaginum necessaria sit nova istarum, seu omnium imaginum benedictio?

3° An, supposita illa nova imaginum benedictione, requirantur denuo omnes corremonio proseripto, sicut pro prima institutione Vio Crucis? Resp. Ad 1. Negative. Ad 2 et 3. Jam responsum in primo. Ead. Cong., 3 aug. 1842.

Ex piccibus hujus S. C. decretis colligitur minime necessariam esse facultatem commutandi stationes seu cruces quoad locum, dummodo agatur de cadem coclosia, minimeque facultate indigeri substituendi stationes seu tabellas, dummodo tamen cruces omnes superposito vol in majori numero perseverent; secus vero, nova erectio, novaque benedictio omnino requiritur, impetrata tamen ab Apostolica Sede potestate. Die 20 augusti 1844.

Utrum Christifideles, in magno populi concursu, maxime cum ecclesia repleta et compressa sit devotis, possint, sine corporis motu de loco in locum, indulgentias Viæ Crucis lucrari?

Resp. Negative. Singula enim Summorum Pontificum decreta affirmant, inter alias conditiones, pro acquirendis stationum Vice Crucis indulgentiis, necessario requiri aliquem corporis motum, ut clarius declaratum est ab hac Sac. Congr., die 30 septembris 1887. Die 26 feb. 1841.

An, ad lucrandas indulgentias Viæ Crucis in ecclesia vel oratorio erectæ annexas, requiratur recitatio sex *Pater* et *Ave* post quatuor-decim stationes?

Resp. Negative. Anno 1836.

Recitatio orationis dominicæ et angelicæ salutationis, tam pro unaquaque Viæ Crucis statione, quam sexies ipsas preces iterare post absolutas omnes stationes, est tantum laudabilis consuetudo a nonnullis inducta, minime vero necessaria ad lucrandas hujus Viæ Crucis indulgentias, ex admonitionibus servandis pro Viæ Crucis exercitio peragendo

lullii ; i**x**a rtii

itio

vel ndo an

d si icta iam

ucis
sed
ntur
sque
essio
dem

o de

gen-

itur,
?
idem

joris Jong. jussu et approbatione editis, tum Clementis XII, sub die 3 aprilis 1731, tum Benedicti XIV. sub die 10 maii 1742. Die 2 junii 1838.

An sex Pater, Ave et Gloria requirantur ad lucrandas indulgentias Viæ Crucis, sive stationes visitentur privatim, sive solemniter, cum concursu?

Resp. Talem recitationem esse tantum pium usum laudabilemque consuetudinem a fidelibus inchoatam, ut patet ex monitis S. Congregationis, jussu Clementis XII, sub die 3 aprilis 1731, editis.

An, quædam stationes, exemp!i gratia, prima, decima quarta et quædam aliæ, si solæ visitentur, habeat vnaquæque indulgentiam plenariam ?

Resp. Negative. Cong. Indul., 3 august. 1842.

Supplicavit Archiep. Quebecen. ut S. Congregatio benigne dignetur declarare:

- 1º Utrum cruces et imagines pro pio exercitio Viæ Crucis benedictæ amoveri possint a loco ubi primum locatæ fuerint, pro earum meliori dispositione, vel reparatione, vel pro ecclesiæ aut capellæ decoratione, quin cessent indulgentiæ pro iisdem concessæ?
- 2º Utrum si, quando eædem cruces vel imagines distructæ vel vitiatæ fuerint, aliæ substitui possint, de concessione Episcopi, singulatim benedictæ, absque cessatione indulgentiarum?

Propositis dubiis ab Archiepiscopo Quebecensi Sacra Cong. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita respondit:

Affirmative quoad primam partem; quoad secundam vero, possunt substitui alize cruces, (quæ ex ligno tantum esse debent, et in quibus tantum cadit benedictio, minime vero in tabulis pictis, seu imaginibus) absque indulgentiarum cessatione, quatenus destructæ seu vitiatæ sint minor pars; seous vero necessario requiritur nova canonica erectio, et benedictio. Die 14 junii 1845.

GABRIEL, Card. Ferreti præf. JACOBUS GALBO, secretarius.

### Translation des indulgences.

43. Par son décret *Urbis et Orbis*, sous la date du 9 août 1852, le Souverain Pontife Pie IX a statué que toutes les indulgences attachées jusqu'à présent à certaines fêtes, ou qui leur seront désormais attachées

ou oratoir des Ordin triduos, q seront tr voyées av externam point se g

Mais q extérieur au jour o

par le pri logue de Bulle Qu Il con

de l'asso

Il n'es dans une aux auts 2° T

sair : o

3° Sa dulgene

4° L roisse ay 5° P

(1) Co

général, gences t religieu fête tran La qu toute l'I

dice ler

comme aussi les indulgences accordées, ou à accorder à quelques églises ou oratoires publics pour les mêmes fêtes, et enfin, du consentement des Ordinaires, les indulgences accordées pour les processions, neuvaines, triduos, qui se font avant ou après ces fêtes, ou pendant l'octave, seront transférées aux jours où ses fêtes sont légitimement renvoyées avec leur solemnité et pompe extérieure, quoad solemnitatem et externam celebrationem: et dans ce cas les indulgences ne peuvent point se gagner aux jours propres de ces fêtes (1).

Mais quand l'office et la messe sont seuls renvoyés, sans la solemnié extérieure, il n'y a point de translation d'indulgences : elles se gagnent

au jour où tembe la fête.

1,

18.8

m

ue

re-

200-

n?

tur

ne-

llæ

vel

gu-

lul-

unt

bus

ous)

ates

ctio,

£.

s.

, le

hées hées

### Des Confréries.

44. 1º Pour faire partie d'une Confrérie il est nécessaire d'être reçu par le prêtre directeur, délégué à cette fin, et d'être inscrit sur le catalogue de la Confrérie. L'admission doit être gratuite. (Clément VIII, Bulle Quœcumque, du 7 décembre 1604.)

Il convient de ne point se faire recevoir sans connaître les règlements de l'association, et sans être dans la disposition sincère de les observer.

Il n'est pas avantageax d'établir un trop grand nombre de Confréries dans une paroisse : car, dans ce cas, les unes nuisent ordinairement aux autres.

- 2° Toutes les Confréries sont sous la juridiction de l'Evêque diocésain : c'est à lui à les autoriser, à les approuver, à les ériger canoniquement.
- 3º Sans l'érection cancuique, les Confréries n'obtiennent pas les indulgences qui s'accordent communément aux Confréries.
- 4° La surveillance immédiate d'une Confrérie établie dans une paroisse appartient au curé ou directeur spécialement député à cette fin.
  - 5° Plusieurs Confréries différentes peuvent exister dans la même

(1) Cette disposition regarde les indulgences accordées à tous les fidèles en général, et en considération de la fête. Car le décret laisse subsister les indulgences tout-à-fait spéciales qui auraient été accordées à telle ou telle maison religieuse, à telle ou telle pieuse congrégation, &c... pour le jour même de la fête transférée, quant à la solemnité extérieure.

La question de la translation des indulgences est donc ainsi décidée pour toute l'Eglise. Voyez l'indult accordé à ce sujet pour le diocèse dans l'Appen-

dice ler, n. 47, p. 187.

église (Décision de la Rote du 18 janvier 1745): mais d'après la Bulle de Clément VII, citée plus haut, et confirmée par plusieurs de ses successeurs, il ne peut y avoir, dans une même ville, et à plus forte raison dans une même église, qu'une Confrérie du même nom. Il faut que les églises où la même Confrérie est érigée soient éloignées l'une de l'autre au moins d'une lieue. Il y a exception pour la Confrérie du S. Sacrement (Paul V, en 1607), de la Doctrine Chrétienne (décret du 3 février 1610), et du Sacré-Cœur (Pie VII, 1805).

6° Il n'y a point de formule particulière d'érection qui soit nécessaire, sous peine de nullité; la formule ou le diplôme n'est requis que pour l'érection des Confréries confiées aux Réguliers (Décret du 17 novembre 1842). L'Evêque érigeant une Confrérie doit cependant expédier le diplôme d'une manière authentique, afin qu'il soit conservé dans les archives de la paroisse, comme titre de la dite Confrérie.

7° Suivant le même décret, le Directeur est nommé par l'Evêque; mais il n'a point, par le seul fait de sa nomination, le pouvoir de bénir les chapelets, rosaires, scapulaires, et d'y appliquer les indulgences.

8° Le directeur d'une Confrérie, nommé par l'Evêque, ne peut pas, en cas d'empêchement légitime ou non, se faire remplacer par un vicaire, ou par un autre prêtre, pour recevoir de nouveaux associés. Il a besoin pour cela d'une autorisation spéciale. Cela doit s'entendre de l'admission proprement dite des Confrères, et non point d'une simple inscription de leurs noms sur le registre.

9° Le même autel, dans la même église, peut servir, comme autel propre, altare proprium, è plusieurs Confréries, par exemple, du S. Cœur, du Rosaire, du Scapulaire, &c., pourvu que les directeurs y consentent. (Décret du 19 mai 1841).

10° Lorsque l'Evêque, en vertu d'un indult, érige dans une église paroissiale ou succursale, une Confrérie, sans en désigner le directeur, le curé ou recteur de la dite église est par là même censé directeur de cette Confrérie, s'il n'y a dans la même paroisse aucun autre prêtre qui puisse être désigné à sa place. Le curé étant ainsi directeur d'une Confrérie établie dans sa paroisse peut, en cas d'empêchement, être remplacé par son vicaire, pourvu que celui-ci appartienne à la Confrérie. (Décret du 17 juin 1842).

45. I voir le p à le bér lui-mên elles-mê des Ind (Décret

2° I tuellem

3° I l'inscri Paul V fidèles à la Co de se f

le port nécess Pater oblige

noire qu'on

6°
indulg
le por
pende
le por
bando
12 fé
léges.

habit 7° comn

### Confrérie du Scapulaire.

45. 1° Pour faire partie de la Confrérie du Scapulaire, il faut recevoir le petit habit des mains d'un père Carme, ou d'un prêtre autorisé à le bénir et à le donner. Le prêtre bénit le Scapulaire et l'impose lui-même: benedictio et impositio: les personnes qui se l'imposeraient elles-mêmes ne seraient pas reçues, d'après un décret de la Congrégation des Indulgences. Le prêtre peut cependant se le donner à lui-même. (Décret du 7 mars 1840).

2° Pour avoir part aux priviléges et indulgences, il faut porter habituellement le saint habit.

3° D'après un indult de Grégoire XVI, en date du 30 avril 1838, l'inscription sur le registre de la Confrérie, précédemment requise par Paul V, n'est pas nécessaire. Par le seul fait de leur réception, les fidèles appartiennent à la Confrérie établie dans la localité, ou du moins à la Confrérie la plus voisine. Il est néanmoins convenable et consolant de se faire inscrire sur le livre de l'association.

4° Pour gagner les indulgences, il suffit d'être du Scapulaire, et de le porter, accomplissant toutefois les conditions requises. Il n'est pas nécessaire de faire des prières particulières, comme de réciter sept Pater et Ave, chaque jour, et quatorze le mercredi : aucune loi n'y oblige. (Réponse du Prieur Général des Carmélites du 7 mai 1838.)

5° Le Scapulaire doit être en drap de laine, de couleur tannée ou noire ; les rubans ou cordons peuvent être de la qualité ou de la couleur qu'on veut.

6° Tous les membres de la Confrérie doivent, pour participer aux indulgences, porter le Scapulaire, même les prêtres et les Religieux, et le porter de telle sorte que les deux pièces soient séparées, et que l'une pende sur la poitrine et l'autre sur les épaules. On ne peut donc point le porter en sautoir, avec les deux pièces réunies du même côté, ni en bandoulière, avec les deux pièces pendantes sur la poitrine (décret du 12 février 1840): on perdrait tout droit aux indulgences et aux priviléges. Mais il est indifférent de le porter en-dessus ou en-dessous des habits.

7° Le Scapulaire doit être porté jour et nuit, en temps de maladie comme en santé, et surtout à l'heure de la mort : car on ne peut le

ulle sucison que de

u S. lu 3

aire,

our emdier s les

jue ; énir s.

pas, aire, soin lmiscrip-

autel u S. con-

glise teur, r de e qui l'une être

rérie.

quitter un jour, par exemple, sans cesser ce jour-là d'avoir part aux indulgences.

8° Si par négligence on avait omis de porter le Scapulaire, même pendant un temps considérable, on peut réparer cette faute, en reprenant de soi-même le saint habit : il n'est pas nécessaire de se le faire imposer de nouveau (décret du 27 mai 1857). Si on l'avait quitté par irréligion, il faudrait le recevoir de nouveau, parce que, dans ce cas, on serait censé avoir renoncé à la Confrérie : ainsi pensait la Sacrée Congrégation en 1854.

9° Le premier Scapulaire dont on est revêtu, le jour de son admission, seul doit être bénit : les autres que l'on prend ensuite quand le premier est usé ou perdu, peuvent ne pas l'être. Le premier, dit-on, bénit tous les autres.

10° On connaît plusieurs formules de réception. Le prêtre, muni des pouvoirs de bénir et de conférer le Scapulaire, peut s'en servir indifféremment; les fidèles seront toujours validement admis : car l'essentiel est de bénir le Scapulaire, et de l'imposer au récipiendaire : benedictio et impositio habitus : ce sont là les deux choses essentielles, disent les décrets et, entre autres, celui du 24 août 1844 (1).

11° Le pouvoir de bénir et d'imposer le Saint Scapulaire, donne aussi, (en vertu de la Bulle de Clément VII, Ex Clementi, du 12 août 1530,) le droit d'accorder aux fidèles associés, l'absolution générale et l'indulgence plénière, à l'article de la mort. Au défaut du prêtre autorisé à appliquer cette indulgence, elle peut être appliquée a quocumque alio per Ordinarium approbato (2).

Bénédiction des objets de piété, croix, chapelets, statuettes, médailles, avec application des indulgences apostoliques.

46. 1° Il convient, lorsque les fidèles offrent au prêtre un objet à bénir et à indulgencier, de suivre le Cérémonial de l'Eglise, c'est-à-dıre, de faire cette bénédiction avec une certaine solennité, en surplis, en étole, et avec l'aspersion de l'eau bénite à la fin.

(1) Dans ce diocèse, on doit suivre la formule qui se trouve dans notre Rituel, p. 251, comme étant authentique et approuvée par les Evêques de la province.

(2) On trouve la formule de cette absolution générale, avec application de l'indulgence plenière, dans le Manuel du S. Scapulaire approuvé pour le dio2º Cepe de bénir e genciés, su Souverain présente (

8° Les statuettes facile à br reçoivent février 18

4° Les indulgend

5° Lecraison en aussi les albâtre, e atque com

6° On Saints ca

7° La chapelet de même trop con

8° Si appropri Mais il des donn même, s qui y so gence s' février :

(1) Vo des décr 2° Cependant le signe de la croix fait avec la main, et avec intention de bénir et d'indulgencier les objets qui peuvent être bénits et indulgencies, suffit sans autre cérémonie (décret du 11 avril 1840). Le Souverain Pontife n'indulgencie pas autrement les objets qu'on lui présente (1).

8° Les images sur papier, sur carton ou sur toile, les croix, crucifix, statuettes, médailles d'étain, de plomb, ou de quelque autre matière facile à briser ou à détériorer et user, comme le ver soufflé, le plûtre, reçoivent la bénédiction, mais non point l'indulgence. (Décret du 29 février 1820).

4° Les crucifix et chapelets..... en ivoire, en bois, peuvent être indulgenciés.

5° Les crucifix, croix, statuettes et médailles en fer, et à plus forte raison en acier, le peuvent également. (Décret du 14 mai 1853). Et aussi les chapelets, &c., en corail, en nacre de perle, en émail, en albâtre, en marbre, en cristal, dummodo globuli sint ex vitro solido, atque compacto. (Décret du 29 février 1829).

6° On ne peut indulgencier que les médailles, ou petites statues des Saints canonisés ou inscrits du moins dans le Martyrologe Romain.

7° La rupture du cordon ou de la chaîne ne fait point perdre au chapelet ses indulgences : les grains seuls sont indulgenciés. Il en est de même de la perte de quelques grains, pourvu qu'elle ne soit point trop considérable.

8° Si on donne à une personne un objet indulgencié, après se l'être approprié et en avoir fait usage pour soi, cet objet perd son indulgence. Mais il est permis de faire indulgencier plusieurs objets pieux et de les donner à ses amis, sans que l'indulgence se perde. Ceux-ci peuvent même, avant d'en avoir fait usage, et s'être appliqué les indulgences qui y sont attachées, les donner à d'autres personnes; mais l'indulgence s'arrête là, et ne va pas outre. (Décret d'Alexandre VII, du 6 février 1657, et de la Cong. des Indulgences, du 26 novembre 1714).

<sup>(1)</sup> Voyez, pour les bénédictions avec un simple signe de croix, l'Appendice des décrets, B., n. 15, p. 198.

9° Les objets bénits ne peuvent être prêtés à d'autres, dans le but de leur faire gagner les indulgences qui y sont attachées (Ibid). Si on le fait, l'indulgence se perd pour le prêteur et pour l'emprunteur.

10° Ils ne peuvent pas non plus être vendus, après avoir reçu la bénédiction et l'indulgence. (Décret du 5 juin 1721). Ainsi les marchands ne peuvent point faire indulgencier des crucifix, médailles, chapelets, et les vendre ensuite, quand ils ne les vendraient que le prix ordinaire.

11° On ne doit point non plus acheter un certain nombre de croix, chapelets, médailles, &c., pour les faire indulgencier, et les distribuer ensuite à diverses personnes, en retirant le prix qu'ils ont coûté. Il n'est pas sûr que ces objets donnés de la sorte aient conservé leurs indulgences: Non practice tutum, a répondu la S. Congrégation des Indulgences, le 31 janvier 1837, à l'Evêque de Bruges. Et, d'après une réponse faite à un Grand Vicaire de l'Archevêque de Rouen, le 2 octobre 1840, les prêtres, même pauvres, ne peuvent point, en donnant sux fidèles des chapelets bénits et indulgenciés, en recevoir l'argent qu'ils ont dépensé pour les acheter. Ce serait différent, si l'on distribuait ces objets gratis, comme on l'a dit plus haut.

12° On ne gagne aucune indulgence en se servant d'un objet bénit que l'on a trouvé ou dont on a hérité : mais on est libre de le faire indulgencier derechef.

13° Les bagues ornées de dix nœuds, que plusieurs personnes auraient voulu substituer aux chapelets, ne peuvent point être indulgenciées, d'après une réponse donnée à Mgr. Bouvier par le Cardinal Préfet de la Congrégation des indulgences, au nom de S. S. Grégoire XVI, le 23 juillet 1836.

14° Quand on fait indulgencier un crucifix, l'indulgence tombe sur le Christ, en sorte qu'on peut le transférer, sans préjudice des indulgences, d'une croix sur une autre (décret du 11 avril 1840); et ce, de quelque nature que soit la croix.

15° Le même crucifix peut recevoir plusieurs indulgences, par exemple, les indulgences apostoliques, l'indulgence de la bonne mort, et celles du chemin de la croix, pourvu que celui qui les applique ait les facultés requises.

16° La attachées da l'article quer cette à cet effet moins d'avréelle.

17° Po l'objet bér prières ass gence, doi moins en habitation

Les Inclui-même Ces inc

prêtres au trouve su la provinsommaire faculté d' duire ici, peuvent a gences au

> Indulgen corond médai haben opera

47. Utitas Sudictione coronis,

16° La personne qui possède un crucifix bénit, et auquel ne sont attachées que les indulgences ordinaires, peut seule gagner l'indulgence à l'article de la mort. On ne peut donc point, avec ce crucifix, appliquer cette indulgence à toute espèce de mourants, à moins d'être muni à cet effet d'un pouvoir spécial obtenu du S. Siége par terit, ou à moins d'avoir un crucifix qui possède cette indulgence privilégiée et réelle.

17° Pour gagner les indulgences, il est nécessaire de porter sur soi l'objet hénit ou de l'avoir près de soi. Et les pieuses considérations ou prières assignées comme conditions requises pour participer à l'indulgence, doivent se faire, ou en portant sur soi l'objet indulgencié, ou du moins en le gardant dans sa chambre, ou autre lieu décent de son habitation, et récitant les prières en sa présence.

## Indulgences Apostoliques.

Les Indulgences Apostoliques sont celles que N. S. P. le Pape attache lui-même aux objets pieux, quand il les bénit.

Ces indulgences sont celles aussi qu'appliquent aux objets pieux les prêtres autorisés à les indulgencier. En voici le sommaire, tel qu'il so trouve sur une feuille imprimée envoyée par le S. Père aux Evêques de la province, avec l'indult qui les autorise à les appliquer. Quoique ce sommaire soit déjà entre les mains de tous les prêtres qui ont reçu la faculté d'indulgencier les chapelets, &c., nous n'hésitons pas à le reproduire ici, pour l'avantage de ceux qui ne l'ont pas, et qui cependant peuvent se trouver dans l'obligation d'expliquer aux fidèles les indulgences attachées aux chapelets, médailles, &c., qu'ils possèdent.

Indulgentiæ, quas Summus Pontifex, vel ab eo delegatus, benedicendo coronas, rosaria, cruces, crucifixos, parvas statuas, numismata, médailles vulgo nuncupata, impertitur Christifidelibus qui secum habentes, vel apud se retinentes aliquod ex præfatis, infrascripta pia opera implebunt.

47. Utriusque sexus Christifideles in primis admonitos vult Sanctitas Sua, ut quis consequi valeat indulgentias quas in præfata benedictione concedit, necessario requiri aliquod ex enunciatis numismatibus, coronis, &c., secum habere, aut apud se retinere.

Item orationes devotasque preces infrascriptas, uti conditiones pro indulgentiarum consecutione requisitas, unumquemque teneri recitare, vel secum deforendo coronam, crucifixum, &c., vel, si quis secum non habeat, cadem in cubiculo vel alio decenti loco suæ habitationis retinere, et coram eis respectivas preces recitare debebit.

Præterea ab hujusmodi benedictione Sanctitas Sua rejicit imagines, sive impressas, sive depictas, necnon cruces, crucifixos, parvas statuas, numismata, vulgo médailles nuncupata, quæ ex ferro, stanno, plumbo, vel ex fragili alia materia facilisque consumptionis conficiuntur.

Vult denique Sanctitas Sua imagines et icones benedicendas repræsentare Sanctos, vel jam canonizatos, vel in Martyrologio Romano descriptos.

His pro clariori intelligentia prænotatis, indulgentiarum series quas quis consequi potest, necnon piorum operum implendorum elenchus recensetur, prout infra, videlicet:

Quicumque semel in singulas hebdomadas Coronam Domini, aut Beatissimæ Virginis, vel Rosarium, ejusve tertiam partem, aut Officium, sive divinum, sive parvum ejusdom Beatissimæ Virginis, vel Defunctorum, aut septem Psalmos pœnitentiales, vel Graduales recitabit; aut rudimenta Fidei tradere, aut detentos in carcere, vel alicujus domus Hospitalis ægrotos visitare, aut pauperibus subvenire, aut Missam. audire, vel, si Sacerdos est, celebrare consuevit, si vere pœnitens, et Sacerdoti per Ordinarium approbato confessus, Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserit in quolibet ex diebvs infrascriptis, nimirum tum diebus Festis Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis, Pentecostes, Sanctissimae Trinitatis, Corporis Christi, tum diebus Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis, et Nativitatis Beatae Mariae Virginis, necnon diebus Nativitatis S. Joannis Baptistae, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Thomae, Philippi et Jacobi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Judae, Mathiae, Sancti Josephi Sponsi B. Mariae Virginis, atque Omnium Sanctorum, piasque ad Deum preces fuderit pro haeresum atque schismatum extirpatione, Fidei Catholicae propagatione, pace, et Christianorum Principum concordia, caeterisque Romanae Ecclesiae necessitatibus, in unoquoque praefatorum dierum plenariam Indulgentiam consequetur.

Qu' eadem in aliis Festis Domini, aut B. Virginis Mariae peregerit, in quolibet eorum participet indulgentiam septem annorum, ac totidem quadrag indulger demum dierum.

Quiet aut Ros Vespers mos Pa indulge

Quiscipsamq paratus valeat, corde i

Quic aut rec devota tiam, c

Qui aliquo vel do tiam l Qui

semel signo fundi Ange piscet

cogita Orati

censo tation ro

re,

on

re,

68,

00,

æ-

no

tas

us

ut

ut vel

it;

us

m

eŧ

iae

ım

10,

m

tis

10,

is,

æ,

m

ue

et

ae n-

it,

quadragenarum : qui vero quavis Dominica, vel alio anni Festo, indulgentiam quinque annorum, totidemque quadragenarum. Qui demum in alio quacumque anni die ea præstablt, indulgentiam centum dierum.

Quicumque saltem semel in hebdomada recitare consuevit Coronam, aut Rosarium, aut Officium B. Mariæ Virginis, vel Defunctorum, aut Vesperas, vel unum saltem ex Nocturnis et Laudes, aut septem Psalmos Pœnitentiales cum Litaniis earumque precibus, quo die id egerit indulgentiam centum dierum acquiret.

Quisquis animam suam Deo in articulo mortis devote commendans, ipsamque mortem æquo ac libenti animo de manu Domini suscipere paratus, et vere pœnitens, confessus, ac Sacra Communione refectus, si valeat, alioquin contritus nomen Jesu ore, si potuerit, sin minus saltem corde invoceverit, plenariam indulgentiam consequetur.

Quicumque ante Missæ celebrationem, vel sumptionem Eucharistiæ, aut recitationem divini Officii, vel parvi B. Mariae Virginis, aliquam devotam praeparationem praemiserit, quinquaginta dierum indulgentiam, qualibet vice id egerit, percipiet.

Qui detentos in carcere, aut aegrotos in Nosocomiis visitaverit, eos aliquo bono opere adjuvando, aut Doctrinam Christianam in ecclesia, vel domi filios, aut propinquos, aut famulos docuerit, toties indulgentiam biscentum dierum consequetur.

Qui ad vulsum campanae alicujus ecclesiae, mane, aut meridie, aut vespere, consuetas preces Angelus Domini, &c., dicet, vel si eas ignoret, semel Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, vel dato signo sub horam noctis orandi pro Defunctis, Psalmum De profundis, aut si hune nesciat, Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam recitabit, centum dierum indulgentiam qualibet vice adipiscetur.

Eamdem pariter consequetur indulgentiam, qui feria sexta devote cogitaverit de Passione ac Morte Domini Nostri Jesu Christi, terque Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam recitaverit.

Quisquis vere pœnitens peccata commissa emendare firmiter proponat, conscientiam suam excutiat, ter Oratione Dominica et Angelica Salutatione devote repetitis in honorem Sanctissimae Trinitatis, et ob

reverentiam quinque Vulnerum Jesu Christi, quinquies devote eamdem Orationem et Salutationem recitet, eamdem indulgentiam consequetur.

Omnes et singulas antedictas indulgentias unusquisque memoratis diebus poterit aut pro seipso adipisci, aut Fidelibus defunctis per modum suffragii applicare.

Declarat insuper Sanctitas Sua concessione praefatarum indulgentiarum nullo modo derogare indulgentiis, quas alii Summi Potifices Praedecessores jam concessere pro nonnullis ex supra indicatis piis operibus, volens easdem suorum Praedecessorum concessiones in suo robore permanore.

In distribuendis autem hujusmodi coronis, crucibus, &c., eorumque usu, Sanotissimus Dominus Noster servari jubet (Decretum fel. recor. Alexandri VII, editum sub die 6 februarii 1657), nimirum ut coroneo, cruces, rosaria, &c., ut supra benedicta, quoad indulgentias non transcant personam illorum quibus concessee sunt, aut quibus ab iis prima vice distribuuntur; nec, aliqua re ex praedictis deperdita, pro ea subrogeri altera ullo modo possit, quacumque concessione aut privilegio in contrarium non obstante: necnon eadem commodari aut precario dari non possit pro indulgentiarum communicatione, aliquin amittant indulgentias jam concessas: tum etiam praefata post Pontificiam Benedictionem vendi non possint, juxta dispositionem decreti Sacree Congregationis Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum, editi die 5 junii 1721.

Insuper Sanctitas Sua confirmat decretum fel. record. Benedicti XIV datum sub die 19 augusti 1752, quo expresse declarat missas ad altare (in quo aliqua ex praefatis sive crucifixi, sive numismatis Imago quoquo modo collocata fuerit) lectas, sive a Sac rdote hujusmodi Imaginem secum habente celebratas, vigore dictae Imaginis, nullo prorsus gaudere privilegio.

Praeterea vetat, ne quisquam, quem infirmis morti proximis assistere contigerit, benedictionem cum indulgentia plenaria in articulo mortis, vigore hujusmodi Imaginis, illis impertiri audeat sine speciali facultate in scriptis obtenta, quoniam ad hujusmodi effectum in Constitutione Benedicti XIV, incipien. Pia Mater, satis provisum jam fuit.

48. 1° dans le N également et celles d indulgenc

2º Le

3° Le avril 172 contrit, o pour chac plénière v jour de l' ou le ch

4° N.
ces indulans et diau moins
dans l'ég
ailleurs,
réciter e
accordé l
condition
d'y prier
applicable

5° Po Rosaire l'on méd

> (1) Re au chape de Ste. B tou: autr réciter, o accompli indulgen

#### Chapelets indulgenciés.

- 48. 1° Les chapelets peuvent recevoir, comme il vient d'être dit dans le No. précédent, les indulgences Apostoliques (1). Ils peuvent également recevoir les indulgences de S. Dominique ou du S. Rosaire et celles de Ste. Brigitte. Nous nous contenterons de marquer ici les indulgences attachées au Rosaire et au chapelet ordinaire.
  - 2° Le chapelet peut se réciter en latin ou en français.

r

o

ß

- 3° Le Souverain Pontife Benoît XIII (Bref Sanctissimus, du 18 avril 1726), a accordé à tous les fidèles qui réciteront, avec un cour contrit, ou le Rosaire entier, ou le chapelet, cent jours d'indulgence pour chaque Pater et pour chaque Ave Maria. De plus, l'indulgence plénière une fois par an, au jour qu'on choisira, pour ceux qui, chaque jour de l'année, auront au moins récité la troisième partie du Rosaire, ou le chapelet: et ces indulgences sont applicables aux âmes du Purgatoire.
- 4° N. S. P. le Pape Pie IX (Décret du 12 mai 1851), a confirmé ces indulgences, et a bien voulu y ajouter une autre indulgence de dix ans et dix quarantaines à gagner par tous les fidèles qui, avec un cœur au moins contrit, récitent conjointement avec d'autres, soit en public, dans l'église, par exemple, soit en particulier, dans les maisons ou ailleurs, la troisième partie du Rosaire. Et à cœux qui ont coutume de réciter ensemble le chapelet trois fois par semaine au moins, il a accordé l'indulgence plénière le dernier dimanche de chaque mois, à la condition de communier, de visiter une église, ou un oratoire public, et d'y prier selon les intentions de Sa Sainteté. Cette indulgence est aussi applicable aux âmes du Purgatoire.
- 5° Pour gagner ces indulgences il est nécessaire que l'on ait un Rosaire ou un chapelet bénit par un prêtre qui en a le pouvoir, et que l'on médite en le récitant sur les mystères de la vie de Notre-Seigneur.

<sup>(1)</sup> Remarquez que les Indulgences Apostoliques ne sont point appliquées au chapelet lui-même, ou à sa récitation, comme les indulgences des chapelets de Ste. Brigitte, ou de S. Dominique. Ici le chapelet tient lieu simplement de tout autre objet bénit et indulgencié, comme croix, médailles, &c., et sans le réciter, on peut très-bien gagner les indulgences Apostoliques, pourvu qu'on accomplisse les œuvres indiquées dans le No. précédent qui traite de ces indulgences.

marqués pour la récitation du S. Rosaire (Décret du 12 août 1726). Toutefois, d'après une déclaration de Benoît XIII (Bulle Pretiosus, du 26 mai 1727), il suffit à ceux qui, par défaut de capacité, ne savent point méditer, de réciter le Rosaire ou le chapelet avec dévotion.

- 6° Pour gagner les indulgences appliquées aux chapelets il est nécessaire de tenir en main son chapelet, ou d'en toucher les grains à mesure qu'on récite les prières correspondantes.
- 7° Cependant si on récite le chapelet en commun, il suffit qu'une seule des personnes présentes ait à la main son chapelet indulgencié. (Cong. des Indulg., décret du 12 janv. 1858.)
- 8° En vertu d'un nouveau décret de la Congrégation des Indulgences, du 14 décembre 1854, approuvé par le Souverain Pontife, le 22 janvier 1858, si plusieurs personnes récitent en commun le Rosaire, ou le chapelet ordinaire, elles peuvent toutes gagner les indulgences accordées par Benoît XIII (mentionnées ci-dessus, No. 3), quoique toutes ne tiennent pas à la main un Rosaire ou un chapelet indulgencié (1).
- (1) Extrait, ainsi que ce qui précède en français, concernant les Confréries, les chapelets, &c., d'un ouvrage intitulé: "Le chrétien éclairé sur la nature et l'usage des indulgences," récemment publié à Lyon, par le P. A. Maurel, de la Compagnie de Jésus.

6). du

eut s à

uno ció.

lul, le
ire,
ices
que
lul-

ies, are de

j 1

# MISSA SOLEMNIS DI

| corpòre p<br>anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nativitatem Domini. Pentecosten. Dedicationem. Festum SS. Petri et Pauli. Festum patroni.* Festum Immaculatæ Conception Dominicam in quam transfertur Ultimum triduum majoris hebd nisi sit.   | . vel pridie angenmane die enni                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Missa solemnis de requiem celebrari potest, corpore absente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , fixa, etiamsi non e                                                                                                                                                                          | in regione longinquâ obiit, ut in ione, quacumque |
| Notanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fundatis versarm obitus pro die                                                                                                                                                                | ,                                                 |
| I. Quandocumque solemniter celebratur, dicitur unica oratio, (Rubr. Miss. c. 5. No. 3). "Unicam orationem dicendam in missa de Requiem cum cantu pro anima illius, quam designat eleemosynam exhibens." Briocen, 12 Aug. 1854 ad 11.  II. Quandocumque unica dicitur oratio, Sequentia est de præcepto. (Rubr. Miss. c. 5. No.4).  N. B. Vigiliæ privilegiatæ, excipiendas.  * Si proprio die celebretur de præNotanda. | non fundatis,  si dies, in qua ce dicta, quacum  si dies, in qua ce juxta rubricas g  juxta indultum etiam quacu  dominice et dies expositionis SS. Sacramenti non expresse                    |                                                   |
| I. Unice Gratio dicitur et Sequentia<br>de precepto est, in die 1° com-<br>memorationis defunctorum; 9°<br>depositionis; 3° anniversaria;<br>4° tertia, septima et trigesima.                                                                                                                                                                                                                                           | MISSA III                                                                                                                                                                                      | VAIA DE                                           |
| II. In quotidianis missis, Sequentia est ad libitum, quia tres semper dicende sunt orationes; la. Deus qui inter; 2n. Deus venix, vel alia ex orationibus diversis pro defunctis; 3n. Fidelium. Prima et tertia oratio numquam variantur.  [ corpore absente,                                                                                                                                                           | quaeumque die                                                                                                                                                                                  | simplici, estimate semiduplici,                   |
| Missa<br>privata de re-<br>quiem celebrari<br>potest,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in anniversario fundato cum die fixa, etsi non sit ipsa niversaria obitus, in minoribus ecclesiis ubi missa non solet,  N. B.—Hoc privilegio non fruuntur dies 3a, 7a et 30a que sam privatam. | sim                                               |

I.

# EMNIS DE REQUIEM.

| Festum SS. Corporis Christi. Assumptionem B. M. V.* Festum omnium sanctorum.          |                                                             | Festum S                                                   | nem Domini.<br>8. Joannis Baptistæ,*<br>n ecclesiæ.                        | N. B. Infra octavas istorum festorum,<br>missam solemnem de Requiem,<br>corpore præsente, celebrare licet. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nis B. M. V., ubi est I classis et sin<br>solemnitas alicujus ex supradicti<br>omadæ. | nul de præcepto.<br>s festis.                               |                                                            |                                                                            | J                                                                                                          |
| , vel pridie, quacumque die anni,                                                     | ( festum I classis.                                         |                                                            | r.<br>e præsente, celcbrare nor                                            | 1 licat                                                                                                    |
| ous impeditis, ut in die obitus,                                                      | festa                                                       | I class<br>II class<br>de præc                             | is.                                                                        | Alcon                                                                                                      |
| in regione longinquâ obiit, ut in                                                     | dominicas omne omnes dies in a dies infi octavas privi      | rticulo præ                                                | Nativitatis Domini,<br>Epiphaniæ.<br>Paschæ.<br>Pentecostes.               |                                                                                                            |
| one,                                                                                  | ()                                                          |                                                            | Festi SS. Corporis Chris<br>comnes dominicas,<br>dies infra octavas privil |                                                                                                            |
| die dies anni-                                                                        | simplici,<br>semiduplici,<br>duplici min.,<br>duplici maj., | PRÆTER -                                                   | vlgilias privilegiatas ferias privilegiatas                                | Epiphaniæ. Pentecostes. Cinerum. totius majoris hebdomadæ.                                                 |
|                                                                                       | dec. 1833, valet eti                                        | s missam pi<br>am pro ann                                  | iversariis fundatis pro die 1<br>  octavas                                 | are licet. non assignata. Vide infra.                                                                      |
| lebratur, est anniversaria stricte semiduplici, que die duplici minori                |                                                             | ferias ) festa de præcepto. coram SS. Sacramento exposito. |                                                                            |                                                                                                            |
| lebratur, non est anniversaria stri<br>enerales,                                      | cte dicta,                                                  | •••••••••••                                                |                                                                            | mplicibus vel semiduplicibus quibus mis- e requiem celebrare licat.                                        |
| concessum 15 dec. 1833, eccles<br>mque die duplici minori, præter                     | eiis diœcesis Qu                                            | ••••                                                       | octavas )                                                                  | atas supra relatas.                                                                                        |



## MISSA PRIVATA DI

- I. Unice Gratio dictur et Sequentia de praccepto est, in die 1º commemorationis defunctorum; 2º depositionis; 3º anniversaria; 4º tertia, septima et trigesima.
- II. In quotidianis missis, Sequentia est ad libitum, quin tres semper dicendæ sunt orationes; la. Deus qui inter; 2a. Deus veniæ, vol alia ex orationibus diversis pro defunctis; 3a. Fidelium. Prima et tertia oratio numquam variantur.

quacumque dic

simplici, semiduplici,

Missa privata de requiem celebrari potest, in anniversario fundato cum die fixa, etsi non sit ipsa dies anniversaria obitus, in minoribus ecclesiis ubi missa cantari non solet,

N. B.—Hoc privilegio non fruuntur dies 3a, 7a et 30a quoad missam privatam. quacumque die simpli

semid

duplic

duplic

corpore præsente,

corpore absente,

in exequiis pauperum qui solvere non valent expensas missee

cantatæ, iis tantum dicbus simplicibus vel semiduplicibus quibus missa privata de requiem celebrar

NOTANDA.

- I. Quando plura simul celebrantur matrimonia, accepto primum singulorum consensu et dica pro singulis formula: Ego conjungo vos..., benedictiones annulorum et reliquæ benedictiones fiunt in communi per verba generalia.
- II. Ubi solus est parochus, si occurrit missa pro defunctis, quæ differri non valeat, cum matrimonio celebrando, datur benedictio solemnis extra missam.

MISSA votiva pro sponso et sponsa, in qua

III. In Archidiœcesi Quebecensi prohibetur celebrare matrimonium ante auroram, vel post meridiem, extra ecclesiam parochialem et absque missa, nisi adsit licentia Ordinarii.

# MISSA PRO SPONSO

semper adhibetur color albus,

omittitur 

\begin{cases} Gloria in excelsis, & Credo, & Credo, & Ite, missa est cujus loco dleitur Benedicamus Domino, & Credo, & Credo,

PRIMAM pro sponso et sponsa, SECUNDAM officii occurrentis,

tres
orationes,

orationes,

TERTIAM
quæ dicenda
esset secundo
loco et tempori conveniret,
scilicet;

de cotava,
de simplici,
de Spir. Sto,
infra octavas
de B. Mariæ V.,
infra octavas
de B. Maria V., infra alias octavas,
Deus, qui salutis, post Epiphaniam,
A cunctis,
post
Purificationem B. M. V.,
Concede, post Dom. in albis,

præfationem 

| Octavæ, de tempore, de tempore, si adsit, communem, si non adsit propria de octava vel de tempore, N. B. Non dicitur præfatio psæri celebrati hac die.

semper Evangelium S. Joannis in flue,

dantur duæ benedictiones solemnes,

oportet

dicere

PRIMA, post Pater noster, SECUNDA, post Benedicamus Dno, cum aspersione aquæ benedictæ,

## ATA DE REQUIEM.

7000000

dominicas omnes. Nativitatis Domini. Epiphaniæ. dles infra octavas privilegiatas Paschæ. Pentecostes. Festi SS. Corporis Christl. simplici, Nativitatis Christi. semiduplici, PRÆTER vigilias privilegiatas Epiphania. Pentecostes. Cinerum. ferias privilegiatas totius majoris hebdomadæ. coram SS. Sacramento (in ipso altari expositionis pro causa privata. in quocumque altari { pro causa publica. ecciesiæ ubi fit expositio { XL horarum. exposito es ancantari dominicas omnes. festa de præcepto. simplici, dies infra octavas ıd misquacumque semiduplici, PRÆTER privilegiatas supra relatas. duplici minori, vigilias die ferias duplici majori, coram SS: Sacramento exposito: missæ

missa privata de requiem celebrari potest corpore absente.

# SPONSO ET SPONSA.

celebrari

potest quacum=

que die,

PRÆTER

Mariæ V.,
mnium Sanctoritm,
alias octavas,
Epiphaniam,
urificationem B. M. V.,
albis,

------

ctava vel de tempore, rati hac die.

roprio,

spersione aquæ benedictæ,

dominicas omnes.

festa { de præcepto. I classis. II classis:

dies infra { Epiphaniæ. cetavas { Pentecostes.

vigiliam Pentecostes.

tempus prohibitum, id est, II° a fer. IV Cin. usq. ad Dom. in albis inclus.

casum quo mulier est vidua.

#### NOTANDA.

In his diebus dicitur fitissa diei, cum comm. missæ pro sponso et sponsa, semper sub secunda conclusione, post orationes a rubrica præscriptas, sed ante orat. ab episc. mandatam; dantur benedictiones solemnes.

Tunc potest celebrari missa dici, vel, si rubricæ id permittant, aliqua missa votiva, dummodo non sit pro sponso et sponsa, et semper omittuntur comm. missæ pro sponso et sponsa et solemnes benedictiones.



# NOTES DIVERSES.

ARC
et à la c
dont le
le Ritu
ou dans
et la pr
charge,
ral des
ne doit
contient
olefs de

ASSI semblée et nouve quelque abus, pu bon orde assez qu réunions paroisse.

(1) Ce
Th. Magn
vernement
malheure
de reprod
encore tre
Depuis
Diocèse des
des paroit
titre de M
quelques
forme de r
rent avoir
connaissa

# NOTES DIVERSES. (1)

ARCHIVES. Les titres et autres papiers appartenant à la fabrique et à la cure, doivent être dépecés dans un coffre fermant à deux serrures, dont le curé garde une clef et le marguillier en charge l'autre. Suivant le Rituel de Québec, p. 629 et 630, le curé désigne le lieu dans l'église, ou dans la sacristie, où ce coffre doit être placé. Cependant il convient, et la prudence l'exige, qu'il s'entende sur cela avec le marguillier en charge, qui est seul responsable de ces papiers. L'usage presque général des campagnes est de garder les archives dans les presbytères. On ne doit rien tirer de ce coffre sans y laisser un récépissé. Le coffre qui contient l'argent de la fabrique doit aussi fermer à deux serrures, et les clefs demeurer dans les mêmes mains.

ASSEMBLEES DE FABRIQUE ET DE PAROISSE. Les assemblées de fabrique se composent du curé et des marguilliers anciens et nouveaux : et ce sont les seuls qui aient droit d'y assister. Dans quelques paroisses on y appelle les notables : mais c'est évidemment un abus, puisque par là on détruit toutes les assemblées de fabrique. Le bon ordre, l'expédition des affaires, et d'autres raisons graves indiquent assez que les affaires ordinaires ne doivent pas être traitées dans des réunions nombreuses, et encore moins dans des assemblées générales de paroisse. Aussi l'Ordonnance, du 22 février 1675, du Conseil Supérieur

(1) Ces notes sont extraites de l'excellent livre publié, en 1830, par feu L. Th. Maguire, grand-vicaire, sous le titre de Recueil de Notes diverses sur le gouvernement d'une paroises, &c., adressées au jeune une de campagne, dont on n'avait malheureusement tiré qu'un tres-petit nombre d'exemplaires. On s'est proposé de reproduire ici tout ce que ce livre renferme de notions pratiques qui peuvent encore trouver leur application.

Depuis la publication du Recueil d'Ordonnances synodales et épiscopales du Diocèse de Québec, en 1859, il a paru un ouvrage sur l'administration du temporel des paroisess, publié en 1863 par l'honorable Hector Langevin, avocat, sous le titre de Manuel des paroises et fabriques. Nous avons emprunté à cet ouvrage quelques décisions, que nous avons citées au bas des pages suivantes, sous forme de notes. Nous recommandons le dit Manuel à MM. les curés qui désirent avoir, sur la jurisprudence qui règle les affaires de nos fabriques, une connaissance plus étendue que celle qu'ils peuvent puiser dans les Notes diverses.

enjoint-elle aux marguilliers de Québec de se conformer, à cet égard, à la pratique universelle des églises de France, "où, dit l'Ordonnance, "il ne se décide tien, dans les affaires ordinaires, qu'à la pluralité des "voix des marguilliers qui sont en charge, et, dans les extraordinaires, "qu'en y appelant les anciens marguilliers en nombre suffisant, le curé "y étant toujours présent."

Les assemblées de paroisse se composent du curé et de la mandité des paroissiens.

Nos cours de justice out décidé que les assemblées de fabr que devaient être convoquées par le curé, sur la demande du marguillier en charge; et l'usage règle si ces assemblées doivent être tenues à la sacristie ou au presbytère. Néanmoins, dans les cas de nécessité, ou pour des raisons graves, ces assemblées se peuvent tenir ailleurs : mais alors, le lieu, qui sera toujours indiqué dans l'annonce au prêne, ne doit pas s'éloigner beaucoup du point central de la paroisse. Quant aux assemblées de paroisse, le curé doit les convoquer sur la demande de plusieurs d'entre les marguilliers et notables.

Toutes assemblées de fabrique et de paroisse, sous peine de nullité, doivent être convoquées aux prônes des paroisses des dimanches et des fêtes d'obligation, et jamais aux prônes des fêtes de dévotion. L'heure et le lieu de leur tenue y doivent aussi être exprimés, et l'ouverture annoncée par le son de la cloche. Lorsque les affaires à discuter dans une assemblée, surtout si elle est générale, sont d'un grand intérêt, il convient qu'elle soit annoncée quelques jours d'avance.

Quoiqu'il soit très vrai qu'aucune loi n'oblige de mentionner au prêne le sujet pour lequel on convoque une assemblée, soit de fabrique, soit de paroisse, il est mieux néanmoins de le faire, surtout quand il est question de l'élection d'un nouveau marguillier, ou de rendre les comptes de la fabrique.

La présidence des assemblées de fabrique et de paroisse, dans le diocèse, appartient de droit au curé; et à défaut de tout autre titre, l'usage immémorial, constant et universel lui assure ce droit. C'est à tort qu'il lui est contesté par quelques-uns qui invoquent certains règlements faits en France. Ces règlements homologués pour des églises particulières de France, ne peuvent faire loi pour nous. Nos usages nous suffisent; d'ailleurs les Mémoires du Clergé ont prononcé en fayeur du curé, et l'Ordonnance de 1791, pour la construction et

répara convoc chose

Tou suffrag la prép C'es

devant absence ordon autres C'est e nouver organis Les

il est q répara de réu qui per

notes.
suivans
Et
les a
margi
fabric
Toi
margi
genér
du Ba

de Miel

" d'icel
" des de
" tout
" quelq
(2) F
l'electio
assembl
" Qui
" perso
" tenan

" Che " que le " parois " qui de réparation des Eglises, &c., donne au curé la présidence des assemblées convoquées en vertu de cette O. donnance, et semble la donner comme chose d'usage (1).

l, a

nce. des

ires, curó

alité

e de-

er en

à la

pour

lors,

t pas

aux

de de

llité,

t des

ieure rture

dans et, il

r au

rique,

nd il

re les

ans le titre,

est à

rtains

glises

isagos

cé en

ion et

Toutes les affaires des assemblées se décident à la pluralité des suffrages. Dans le cas d'égal'té des voix, le curé, comme président, a la prépondérance.

C'est dans les assemblées de fabrique que les comptes se rendent, pardevant l'Evêque, ou ses grands vicaires, ou leurs députés ; ou, en leur absence, par-devent le curé (Rituel de Québ., p. 632); que l'on ordonne l'achat des ornements, les réparations intérieures de l'église, et autres dépenses de cette nature, qui se paient des den ers de la fabrique. C'est encore dans ces assemblées de fabr que que l'on fait l'élection du nouvenu marguiller, que l'on destitue et que l'on nomme les bedenux, organistes, sacristains et autres serviteurs de l'église (2).

Les assemblées de paroisse se convoquent dans les circonstances où il est question de nouvelle construction d'église, de presbytère, ou de réparations considérables de ces édifices ; lorsqu'il s'agit de division ou de réunion de paroisses ; en un mot, lersqu'il se présente des affaires qui pouvent intéresser généralement les paroissiens.

(1) Voyez la sentence rendue dans la cour d'appel de Moniréal, en la cause de Michel Sénécai vs. Pierre Jarret dit Beauregard, mars 1860, à la fin de ces notes. Enfin la question se trouve décidée aujourd'hui, par le statut provincial

"Et pour lever tous doutes quant à la personne qui par la loi doit présider " les assemblées générales de paroisse et de fabrique pour l'élection d'un " marguillier et autres fins où la loi exige telle assemblée de paroisse et de " fabrique dans les paroisses catholiques romaines du Bas-Canada :

"Toute assemblée générale de fabrique et de paroisse pour l'élection d'un " marguillier et autres fins pour lesquelles la loi requiert des assemblées générales des paroissiens et fabriciens dans les paroisses catholiques romaines " du Bas-Canada sera présidée par le Curé de la parcisse ou prêtre desservant " d'icelle; et sera toute délibération de telle assemblée entrée aux régistres " des délibérations de cette paroisse suivant la forme accoutumée, nonobstant "tout usage ou contume contraires qui pourraient s'être introduits dans quelques paroisses. 23 v. c. 67, s. 1" (Statuts Refondus, cap. 18).

(2) Plusieurs jugements de cours ont décidé, et il est maintenant admis que

l'election du marguillier et la reddition des comptes doivent se faire dans ur s assemblée de paroisse.

"Quand il s'agit d'élection d'un, ou de plusieurs marguilliers, les seules " personnes qui ont droit de voter à l'as-emblée de paroisse sont les paroissiens " tenant seu et lieu. " Manuel des peroisses et Fabriques, sous le titre : Assemblées de parcisses.

" Chaque fois que deux personnes présentes, ayant droit de voter, demandent " que les voix soient enrégis: rées sur une question soumise à l'assemblée de " paroisse, le président doit faire enrégistrer les voix des électeurs présents " qui désirent voter. " Ibid.

L'on doit toujours dresser sur les registres de la fabrique, des procèsverbaux des assemblées; et il est nécessaire que ces actes soient couchés dans un langage convenable, et rédigés avec beaucoup de clarté, parce qu'ils peuvent être requis, dans certaines circonstances, pour des objets légaux, et devenir par là fort importants (1).

Suivant l'arrêt du 5 mars 1704, pour Troyes, rapporté dans les Mémoires du Clergé, il n'est pas nécessaire que les délibérations des assemblées soient rédigées par des notaires. D'ailleurs nos ourés sont en possession de les rédiger eux-mêmes; et si, dans certaines circonstances difficiles, on requiert le secours des notaires, ils ne doivent pas signer en leur qualité d'hommes publics, quoique quelques-uns de nos tribunaux aient prétendu le contraire.

BANCS D'ÉGLISE. Les bancs d'église se concèdent publiquement et au plus offrant, dans quelques paroisses, après une seule, dans d'autres, après trois aunences (2). Cos annonces se font différemment; dans quelques lieux, au prône, et dans d'autres, à la porte de l'église, à l'issue de la messe paroissiale d'obligation.

Lorsqu'un bane, devenu vacant par la mort du concessionnaire, se concède de nouveau, les enfants du concessionnaire, des deux sexes, même mineurs, ont droit de retraire. C'est la disposition du règlement du 9 juin 1723, pour la concession des banes dans les églises du Canada, où on lit: "Sa Majesté ordonne...... qu'à l'égard des enfants "dont les pères et mères seront décédés, les banes concédés à leurs pères et mères seront criés à la manière ordinaire, et adjugés au plus "offrant et dernier enchérisseur, sur lequel cependant ils auront "toujours la préférence en payant les sommes portées par la dernière "enchère."

(1) Voyez dans l'Appendice du Rituel, p. 153, 154, des modèles d'actes d'assemblées de fabrique et de paroisse.

(2) "Toute personne majeure, catholique, domiciliée dans la paroisse a droit d'avoir un banc dans l'Eglise." Manuel des paroisses et fabriques, sous le titre : Bancs.

" Il ne peut être concédé qu'un seul banc à la même personne, et au même " chef de famille. " Ibid.

"Nos tribunaux ont décidé que le Seigneur n'a plus, comme tel, droit à un banc d'honneur dans l'Eglise." (Voir Laure vs la fabrique de S. Paschal, ler vol. des décisions des Tribunaux du B. C.) *Ibid*.

"Comme dans l'organisation actuelle de la milice il n'y a plus de Capitaine de la Côte, il suit de là que le privilége attaché à cette charge, d'avoir un banc d'honneur dans l'Eglise, n'existe plus. Et c'est aussi ce que nos tribunaux ont décidé." Ibid.

gneus (1)

Le

tuteu

les ur

plus

retrai

mort

sition

" veu

" ma

" aur

règle

mière

concé

ment

ait ob

cette

fût-el

*é*pous

const

d'abs

de les &c. (

Le

To

balus

chan

placé

temp qu'il

On

Le

Da

oeès-

pient

ob c

ces,

les

des

sont

epps-

pas

nos

nent

lans

ent;

lise,

, 80

xes.

aent

du

ants

eurs

plus

ront ière

ctes

lroit

tre:

ême

un hal,

aine un

nos

Le droit des mineurs néanmoins ne peut être exercé que par leurs tuteurs. Les opinions sur le temps accordé pour retraire sont divisées : les uns accordent vingt-quatre heures seulement, et c'est l'opinion la plus probable ; les autres huit, et même quinze jours. Le droit de retrait s'exerce seulement dans le cas où le banc devient vacant par la mort du concessionnaire, et non autrement.

Daus le règlement que nous venons de citer, on lit une autre disposition ainsi conque:...... "Sa Majesté ordonne qu'à l'avenir...... les "veuves qui resteront en viduité jouiront des bancs concédés à leurs "maris, en payant la même rente portée par la concession qui leur en "aura été faite."

Les opinions sont partagées sur l'interprétation de cette clause du règlement. Des autorités graves soutiennent qu'il n'y a que la première femme, qui, devenue veuve, ait droit à la survivance du banc concédé à son mari pendant leur mariage. D'autres autorités, également graves, disent qu'il n'importe pas que le défunt mari d'une veuve ait obtenu la concession du banc avant ou pendant son mariage; que cette veuve a droit à ce banc, précisément parce qu'elle est veuve, fût-elle même la troisième ou la quatrième femme que le défunt aurait épousée. Du reste, nous ignerons, et peut-être même est-il difficile de constater quel est, à cet égard, l'usage dans le diocèse.

On ne peut, contre la volonté du concessionnaire, qui a pris domicile dans une paroisse étrangère, concéder son banc, qu'après une année d'absence.

Les concessionnaires n'ont pas droit de changer la forme des bancs, de les peinturer, d'y ajouter des portes, de les fermer avec serrures, &c. (1).

Tous bancs doivent être éloignés de quatre pieds au moins de la balustrade. Lorsqu'un banc est devenu nuisible aux décorations, ou changements jugés nécessaires dans une église; ou a été construit et placé contre les règles, l'Evêque, dans sa visite, ou dans un autre temps, sur le rapport d'un commissaire député ad hoc, peut ordonner qu'il soit ôté. (Edit du mois d'avril 1695.—Loiseau, Traité des Seigneuries, ch. 2, no. 66). Dans ce cas, la fabrique rembourse le prix

<sup>(1)</sup> On sait que le droit dont le seigneur et le plus antien capitaine de milies de la paroisse ont joui jusqu'à ces dernières années, n'est plus reconnu.

d'entrée, ou d'achat, payé lors de l'adjudication, s'il y en avait en mais non les rentes payées annuellement (1).

 $Uv^{\circ}$  veuve, ou une fille, qui se fait concéder un banc, peut le retenir après son mariage subséquent: mais le banc rentre à la fabrique, si elle meurt pendant ce mariage.

Chaque fabrique a la liberté de soumettre les banes de son église à tel geure de tenure qu'il lui plaît, et de changer cette tenure, quand bon lui semble.

.....Dans plusieurs paroisses les actes de concessions des bancs se passent par devant uotaires : par là on obvie à beaucoup d'inconvénients (2). Les fabriques, pour favoriser les concessionnaires des bancs d'église, pourraient avoir toujours prêtes des formules imprimées, pour les fournir au besoin au notaire, qui, dans ce cas, diminuerait ses honoraires (3).

BAPTEME. Le Rituel de Québec (p. 30) défend de baptiser la nuit. L'usage général est de ne baptiser que depuis l'Angelus du matin jusqu'à celui du soir. Cependant, dans plusieurs circonstances urgentes, un curé, surtout s'il est le seul prêtre dans la paroisse, ou que celle-oi soit fort étendue, ou qu'il ait été absent pendant le jour, peut se dispenser de cette règle : on doit ajouter qu'il le peut encore dans les saisons où il fait jour avant et après l'Angelus.

Il est de décence rigoureuse que le prêtre qui baptise, s'il n'est assisté d'un clerc dans les ordres sacrés, puise lui-même l'eau dans les fonts, et la vide dans la piscine, sans commettre cet office au servant. Egalement il doit seul toucher aux vases des saintes huiles, purificatoires, &c.

(3) La formule suivie dans la paroisse de Québec offre un excellent modèle d'acte de concession, pour les paroisses où les bancs sont simplement loués.

C'est surtout de peru saint, r prononc de bapt L'affi

Nous
1° F
Paris,
2° C

était que dispens partem Les enistes, professe Etats de

que cel que l'o ministr neuf a d'après a moin les pres C'es

du phil

que l'u qui rev de l'E l'opinie notre c

BEI par leu des ho

p. 11.

<sup>(1)</sup> Il semble qu'il serait juste que la fabrique retint aussi, sur le prix d'achat, une somme proportionnée au temps dont le concessionnaire aurait joui du banc.

(2) Il est établi, par décision de nos Tribunaux, que : "La clause dans un "bail d'un banc dans une église, par laquelle clause il est stipulé qu'à défaut "de paiement du loyer aux termes et époques fixés, dès lors, et à l'expiration, "des dits termes, le dit bail sera et demeurera nul et résolu de plein droit "que le bailleur rentrera en possession du dit banc, et pourra procéder à une "nouvelle adjudication d'icelui, sans être tenu de donner aucun avis ou "assignation an preneur, n'est pas une clause qui doit être réputée comminatoire, mais est une clause qui doit avoir son effet." (Voir Richard vs. la Fabrique de Québec, vol 5 des décisions des Tribuneaux du B. C.)

613

nir

83

à

 $\mathbf{n}\mathbf{d}$ 

60

76-

los

ur

808

la

du

es

ue

ut

ns

est

les

at.

ca-

at,

ne.

un

oit

ne ou

ai-

la èle C'est un usage devenu assez général de nos jours, dans l'Eglise et surtout dans l'Empire Britannique et chez nos voisins des Etats-Unis, de permettre que l'enfant, à son baptême, regoive, avec le nom d'un saint, un autre nom qui ne l'est pas (1). Ce dernier n'est point prononcé dans les cérémonies saintes : mais il doit être inscrit en l'acce de baptême.

L'affinité spirituelle se contracte-t-elle par un baptême sous condition? Nous répondons :

1° Probablement non: mais il reste du doute. (Conférences de Paris, tom. 2, p. 278.)

2° Oui, avec les Conférences d'Angers sur le mariage, p. 173. S'il était question d'un mariage, dans un semblable doute, il faudrait une dispense ad cautelam, suivant la maxime: Tenemur amplecti tutiorem partem, ubi agitur de validitate sacramentorum.

Les églises protestantes d'Allemagne, tant luthériennes que calvinistes, ont, la plupart, abandonné leur ancien enseignement, pour professer ouvertement le déisme. Les églises protestantes des autres Etats de l'Europe, ont, plus ou moins, embrassé les nouvelles opinions du philosophisme; et aucune ne s'est montrée plus ardente, en ce sens, que celle de Genève, le berccau du calvinisme, où l'on ne souffre plus que l'on prêche la Divinité de J. C. En Angleterre, la plupart des ministres de l'église établie sont Sociniens, et ne croient pas les trenteneuf articles, qu'ils souscrivent néanmoins avec serment. Aussi, d'après l'opinion et la pratique du clergé catholique d'Angleterre, il y a moins à se fier au baptême conféré par eux qu'à celui administré par les presbytériens.

C'est en conséquence de ces nouvelles variations chez les protestants, que l'usage de rebaptiser sous condition, et indistinctement, tous ceux qui reviennent à l'Eglise est devenu général dans toutes les contrées de l'Europe, ainsi que chez nos voisins des Etats-Unis : et c'est l'opinion de nos Supérieurs, que cet exemple suffit pour déterminer notre conduite à cet égard.

BEDEAU ET SACRISTAIN. Le bedeau et le sacristain étant, par leurs fonctions, sans cesse occupés dans le deu saint, doivent être des hommes sages, modestes et pieux. On ne peut, en conscience, les

<sup>(1)</sup> Voyez ce que prescrit le Rituel Romain, par repport à ces noms profanes, p. 11.

continuer dans leur office, s'ils sont entachés de vices, surtout de celui de l'ivrognerie. Les rapports continuels qu'il y a entre eux et le curé, les ordres que celui-ci est dans le cas de leur donner journellement, démontre combien est nécessaire l'accord entre le curé et les marguilliers, lorsqu'il s'agit de remplacer ces serviteurs de l'église, et avec quelle prudence le curé doit procéder, lorsqu'il est question de leur choix ou de leur destitution.

BOIS DE GREVE. C'est une injustice de s'approprier, comme bona derelicta, les bois de constructions et autres, qu'on nomme vulgairement bois de grêve, que les eaux apportent au rivage du fleuve, ou que l'on y attérit; et l'on doit en dire autant de tous les effets perdus par les naufrages ou autres accidents. Le statut de l'année 48 de George III, ch. 27, amendé par un autre de l'année 1830, doit servir de règle de conscience pour ces objets. Toutefois il est bon d'observer que lorsqu'une pièce de bois, ou autre article échoué, n'est pas de valeur à couvrir les frais qu'entraîneraient les formalités de la loi, on est par là même dispensé de ces formalités; et que, dans ce cas, on peut regarder l'objet échoué comme une chose trouvée dont on ne connaît pas le maître.

CHANTRES. De l'aveu de tout le monde, le curé, en l'absence de l'Ordinaire, est le seul maître de tout ce qui concerne la célébration des saints mystères, les offices publics, et l'administration des sacrements. Il s'en suit qu'il est le juge naturel de ce qui peut porter atteinte à la décence du culte, et qu'il est autorisé, et l'usage confirme ce droit, à congédier un chantre dont la voix est mauvaise ou discordante, ou dont la vie irrégulière déshonore la fonction qu'il exerce. Il convient néanmoins que le curé, dans de telles circonstances, s'entende avec le marguillier en charge, surtout si le chantre est aux charges de la fabrique. S'ils ne peuvent s'accorder, la chose doit être référée à l'Evêque, qui est juge en dernier ressort sur ces difficultés.

CIMETIÈRE. Il doit toujours être enfermé d'une bonne clêture, de manière que les animaux n'y puissent jamais entrer. Les herbes et foins des cimetières ne doivent pas être donnés aux animaux.

Un cimetière est pollué par l'inhumation publique d'un infidèle, d'un excommunié dénoncé, ou d'un enfant mort sans baptême. La pollution n'a pas lieu, tant que l'inhumation de quelqu'un de cette descript nelle, d'

D'apr protesta paroisses ture, et c Cet exen nients (

Le te doit pas on l'ajor verture l'endroit de sépu

clandest trées ce Il est en Fran

CON

qui abor

en Fran nos Can le lire, l De p Mgr. J. Britann c'est-d-

> et celle environ avant la Anglais pas été Que

Ecosse,

mariage

(1) Coqu'il en doivent (2) V

description n'est pas connue publiquement. L'inhumation, même solennelle, d'un hérétique non dénoncé, ne cause jamais la pollution.

ui

ró, at,

ül-

100

ne ai-

ou

us go

le

rs.

u-

là.

er

٠0.

de

es

tø.

la

3

nt

n-

le

la

à

e,

et

ıl.

to

D'après la discipline de l'Eglise, l'on ne doit jamais permettre aux protestants d'enterrer leurs morts dans nos cimetières. Dans quelques paroisses, un petit terrain contigu au cimetière a été fermé d'une clêture, et destiné à enterrer les protestants et les enfants morts sans baptême. Cet exemple est digne d'être imité, pour parer à quelques inconvénients (1).

Le terrain que l'on ajoute à un ancien cimetière, pour l'agrandir, ne doit pas être béni, s'il est beaucoup plus petit que le cimetière auquel on l'ajoute. La permission du curé est toujours nécessaire pour l'ouverture de la terre dans un cimetière ; et c'est aussi à lui à désigner l'endroit où chacun doi. être enterré. Par l'usage, les prêtres, ont droit de sépulture dans le sanctuaire de l'église.

CONCILE DE TRENTE. Pour juger si les mariages des étrangers qui abordent en si grand nombre chaque année sur nos côtes sont clandestins ou non, il est essentiel de savoir dans quels Etats et contrées ce concile a été publié, du moins quant au décret *Tametsi*.

Il est indubitable que ce décret a été publié et admis, non-seulement en France, où on le trouvait dans tous les Rituels, mais encore dans nos Canadas, comme on voit par le Rituel de Québec, qui ordonne de le lire, le premier dimanche après l'Epiphanie.

De plus, la cour de Rome a décidé, dans un Rescrit adressé à feu Mgr. J. O. Plessis, que ce décret est en vigueur dans toute l'Amérique Britannique, telle que possédée ci-devant par la couronne de France : c'est-à-dire, dans les deux Canadas, le territoire de l'Ouest, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, les îles du Cap-Breton et de Terreneuve, et celles du golfe S. Laurent (2). Le Rescrit n'en excepte que les environs du lac Champlain, parce que la possession de ce territoire, avant la conquête du Canada, était continuellement disputée par les Anglais et les Français, et qu'il est vraisemblable que le décret n'y a pas été publié.

Que s'il fallait quelque chose de plus pour appuyer l'assertion que les mariages clandestins sont nuls et invalides, en vertu du décret *Tametsi*,

(2) Voyez ci-dessus, appendice III, la réponse à la question nº 25.

<sup>(1)</sup> Ce terrain peut même être compris dans l'enclos du cimetière, pourvu qu'il en soit séparé par une clôture, ou même un simple fossé, et les curés doivent pourvoir à ce qu'il y ait un tel terrain dans leur paroisse.

Pour répondre maintenant à cette question : Dans quelles parties du globe le décret du Concile c-t-il été publié, et dans quelles autres ne l'a-t-il pas été ?

Nous disons, en premier lieu, qu'il n'a pas été publié dans les Etats qui, lors de la clôture du Concile, en 1563, étaient protestants, tels que l'Augleterre, l'Ecosse, la Suède, le Dannemurk, la Norwége, la Russie, la Prusse et une partie de l'Allemagne, non plus que dans les colonies appartenant alors à ces différents Etats, ni dans celles établies par eux depuis.

Il est à observer pour l'Irlande que le décret y a été publié dans tous les diocèses, à l'exception de ceux de Dublin, de Kildare, de Ferns, d'Ossery, de Meath, et du district désigné en anglais par le terme Wardenship of Galway.

Nous disons, en second lieu, que ce décret a été publié dans tous les pays qui, à la même époque, étaient catholiques, ainsi que dans leurs colonies établies avant et depuis, et de plus dans toutes les contrées du globe où nos missionnaires catholiques ont porté la foi et fondé des chrétientés. Il s'en suit qu'il est en vigueur dans toute l'Amérique Méridionale et Septentrionale, excepté les anciennes colonies anglaises, canoises, hollandaises et russes, et les pays du même Continent découverts depuis une soixantaine d'années (1).

droit tor mariage catholiq contract soit qu magistr

Quan notamm relire d' Benoît : Canada

La re Saint-O diæc., 1 crire ic

" catho
" minis
" damn

" et que " Et que " Sa

"Si ve

DIM dont or sont:

On 1

matière

<sup>(1)</sup> Ceux qui désirent connaître plus en détail tous les lieux où le décret en question a été publié, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau-monde, aussi bien que des pays auxquels la fameuse déclaration de Benoît XIV concernant les mariages mixtes en Hollande a été étenduc, peuvent consulter le traité du mariage du P. Perrone, lib. II, S. I, cap. VI, art. 1V.

30.

81

on

ce

n.

'01'

la

n-

Ci

n-

ile

lu

ne

ús

ne

e,

es

X

us

ıs,

10

es rs

lu

es

10

s,

١t

n

u

.....Dans les lieux où le décret Tametsi n'a pas été publié, l'ancien droit touchant les mariages clandestins subsiste, et par conséquent le mariage de deux catholiques ou de deux procestants, ou d'une partie catholique avec une protestante, est toujours valide, soit qu'il ait été contracté entre les parties, sans aucuns témoins, ou devant témoins; soit qu'il ait été célébré par un ministre protestant, ou par un magistrat.

Quant aux mariages dans les lieux où ce décret est en force, et notamment dans le diocèse de Québec, nous prions le jeune curé de relire d'abord le décret du Concile de Trente, et la déclaration de Benoît XIV, concernant les mariages dans la Hollande, étendue au Canada (1).

La réponse faite à la question suivante par la Congrégation du Saint-Office, le 29 novembre 1672, est citée par Benoît XIV (de Syn. diec., lib. VI, c. 7, n. 2), et nous ne croyons pas inutile de la trans-

"Catholici qui matrimonio juncti sunt coram parocho et testibus "catholicis in pluribus locis (ita invaluit consuetudo) solent coram "ministro hæretico seu protestante rursus conjungi, ad evitanda gravia "damna: neque potest consuetudo hæc a clero corrigi. Peccant ne "et quo peccato catholici sic denuo conjuncti coram ministro hæretico? "Et quomodo se gerere debeat erga illos Ordinarius loci?

"Sacra Congregatio respondit: Quatenus minister assistat matrimo-"niis catholicorum, uti minister politicus, non peccare contrahentes. "Si vero assistat ut minister addictus sacris, non licere, et tune contra-

" hentes peccare mortaliter, et esse monendos."

DIMES. Les grains qui se cultivent en plein champ sont les seuls dont on paie la dîme. D'après l'usage uniforme du diocèse, ces grains sont :

Le blé Froment, Le seigle,

— Sarrasin, L'orge et

— d'Inde, L'avoine.

On paie aussi la dîme de pois, quoiqu'ils appartiennent à la classe

(1) Nous le prions aussi de donner son attention aux décisions touchant le mariage, rapportées dans le 3e Appendice de ce volume, où il trouvers la solution de presque toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans cette matière. des légumes (1). Mais nous ignorons si celle des fêves, dont la culture en plein champ se fait maintenant en quelques endroits, est due.

Le jugement que nous transcrivons i de la cour du banc du roi de Montréal, concernant les dîmes, peut être de quelque utilité au jeune

VRAIE COPIE d'un jugement concernant les dimes, rendu par les quatre juges du district de Montréal, savoir : MM. Monck, Ogden, Panet et Reid:

" District de ? Montréal.

" COUR DU BANC DU ROI.

" Vendredi, le 16e jour de septembre 1808.

" Messire PIERRE ROBITAILLE, " Prêtre, Curé de la paroisse de S. Philippe, " Demandeur. II at

### " IGNACE LAMARRE,

" Défendeur.

" Le demandeur poursuit le défendeur pour la somme de deux livres " quatorze schellings deux pence, cours actuel, savoir : pour celle d'un

" schelling et huit pence, si mieux n'aime le défendeur livrer au deman-" deur la dime de vingt-six portions de vingt-sept minots d'avoine,

" produit de la récolte que le dit défendeur a achetée sur pied de Jean-

(1) Voici, telle que l'a rapportée la "Minerve," une décision de la Cour Supérieure de Montréal, au sujet de la réclamation de la dime de pois :

No. 193.

MESSIRE C. T. CARON.

Demandeur.

LOUIS DESPAROIS,

Défendeur.

Le Défendeur en cette cause prétendait qu'il n'était pas tenu de payer la dîme des pois qu'il avait recueillis. La Cour Supérieure a déclaré cette prétention mal fondée; et, par jugement rendu le 28 juin 1856, a condamné le défendeur a en payer la dîme, déclarant que les pois doivent être considérés comme grains, et par conséquent sujets à la dime.

" Baptist " d'avoin

" paroiss

" le dit d " dîme d

" faite su

" Lamari " et dem

" dîme d " terre)

> " District Montréal

" 1º 1 " le défe

" 2º I " que le

" en grai " 8º I

" terre. " 4º I

" récoltés

" Le d " 1º G

" au ven

"Baptiste Lamarre, et provenant de la semence de deux et demi minots d'avoine semés sur la terre du dit J. B. Lamarre, située dans la dite paroisse de S. Philippe; celle de quinze schellings, si mieux n'aime le dit défendeur livrer au dit demandeur deux minots de blé, étant la d'ûme de cinquante-deux minots de blé, produit de la récolte de blé faite sur la dite terre, que le dit défendeur a achetée du dit J. B. Lamarre, depuis qu'elle étai engrangée; celle de dix-sept schellings et demi, si mieux n'aime le dit défendeur payer au dit demandeur la d'ûme de la paille et graine de lin, blé d'Inde et patates (pommes de terre) qu'il a recueillis sur la même terre."

" District de }

re

đe

ne

tre

8.

е,

" COUR DU BANC DU ROL

" Messire PIERRE ROBITAILLE,
" Prêtre, Curé de la paroisse de S. Philippe,
" Demandeur,
" et

### " IGNACE LAMABBE,

" Défendeur.

#### " Demandes.

- "1º Dîme de vingt-sept minots d'avoine, produit de la récolte que le défendeur a achetée sur pied, de J. B. Lamarre, propriétaire.
- "2º Dîme de cinquante-deux minots de blé, produit de la récolte que le défendeur a achetée du dit J. B. Lamarre, depuis qu'elle était en grange.
- " 8° Dîme de soixante minots de blé, qu'il a récoltés sur sa propre " terre.
- "4º Dime de la paille et graine de lin, de blé d'Inde et patates, récoltés sur la même terre."

#### " Défenses.

- "Le défendeur dit pour défenses :
- "1º Qu'il n'est point tenu de payer la dîme de cette récolte : c'est au vendeur de la payer.

" 2º Môme exception que la précédente.

"3° Que vingt-cinq de ces soixante minots proviennent de la récolte faite en terre neuve, dont le défendeur ne doit pas la dîme, le défendeur ayant trois ans pour semer en terre neuve sans payer de dîme. Sur trente-cinq minots de blé restant, le défendeur est fondé à prétendre que douze minots soient prélevés, sans charge de dîme, pour être payés au donateur de la terre. Sur vingt-trois minots de blé restant, le défendeur est fondé à retenir, sans charge de dîme, six minots, pour autant qu'il a semés, et offre de payer la dîme de dix-sept minots restant.

"4º Le défendeur ne doit pas de dîme sur les choses mentionnées dans ce chef de demande."

" District de }

"le présent jugement :

" COUR DU BANC DU ROL

"Jeudi, 30 novembre 1809.

" Messire Pierre Robitalle,
Prêtre, Curé, de la paroisse de S. Philippe,

" et

### " IGNACE LAMARRE.

"La cour, parties ouïes, et après avoir délibéré, considérant sur les "moyens de défenses du défendeur, que les dits moyens sont insoutenables et mal fondés, excepté quant à la dîme à lui demandée sur la paille et graine de lin et patates, lesquels objets ne sent pas assujettis à la dîme, qui ne doit se prélever, en ce pays, que sur les grains seulement, à raison du 26e minot, récolté, battu, vanné et porté au presbytère, condamne le défendeur à remettre au demandeur, sous quinze jours, les dîmes de l'an dernier, sur le blé et l'avoine, demandées par les trois premiers chefs de la déclaration, et sur le blé d'Inde, demandé par le quatrième chef; sinon, à défaut de ce faire, de lui payer la valeur des dites dîmes, à dire d'experts, qui seront nommés par les parties; déboutant le dit demandeur du surplus du dit quatrième chef, condamme le défendeur aux dépens.

"Autorités concernant les dîmes en ce pays, sur lesquelles est fondé

Jugé de chaq 3º que l Michel d à Pâque (2) L

\* E

« un i

" du 1

" du

" Con

" Con

" arrê

" dîm

« et p

" tout

La

diocès

ancien

l'anné

publica

des dif Ne der

est san

la fem:

doit êt:

leurs

celui d

mars 1

" O:

(1) L

DO:

"Edit du mois d'avril 1663; édit du mois de mai 1679, fondé sur un règlement de 1667 qui est perdu; arrêt du Conseil Supérieur du 18 novembre 1705, qui interprète le règlement de 1667; arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 12 juillet 1707, qui confirme l'arrêt du Conseil Supérieur du 18 novembre 1705; et un autre arrêt du même Conseil Supérieur du 1er février 1706 qui n'a pas été imprimé. Cet arrêt du Conseil d'Etat, du 12 juillet 1707, fixe définitivement les dâmes à la 26e partie des grains seulement, récoltés, battus, vannés et portés au presbytère du curé, et rejette la prétention des curés à toute autre espèce de dâme (1).

" De par la cour,
" Ainsi signé, Saveuse de Beaujeu.

La loi concernant les dîmes novales n'a jamais été en force dans le diocèse et il s'en suit que toutes les terres nouvelles, comme les anciennes, doivent également la dîme. Les dîmes se prescrivent dans l'année: en sorte qu'après ce terme, on ne peut les recouvrer en loi (2).

DOMICILE. Le domicile, considéré dans ses rapports avec la publication des bans, et avec le lieu de la célébration du mariage, offre des difficultés sérieuses qui souvent obligent à recourir à l'Ordinaire. Ne demeure-t-on que depuis quelques jours sur une paroisse, si l'on y est sans fraude et cum animo manendi, on doit y être publié : si c'est la femme, elle doit y être mariée. Si les époux sont mineurs, le mariage doit être publié dans le lieu de la résidence de leurs parents : que si leurs parents sont morts, soit naturellement, soit civilement, dans celui de la demeure de leurs tuteurs, suivant l'Ordonnance du mois de mars 1697, dont voici un extrait :

" Ordonnons que les bans des fils et filles de familles mineurs seront

(1) Le jugement suivant pourra intéresser aussi le jeune curé : cour supérieure du district de richelleu.

Sorel, mai 1859.

Devant le juge Bruneau.

FILIATRAULT VS. ARCHAMBAULT.

Jugé: 1º que la dîme doit se partager au pro rata du temps de la desserte de chaque curé; 2º que la succession des curés est assujettie au même partage; 3º que l'année ecclésiastique, sous le rapport de la dîme, se compte de la S. Michel d'une année à la S. Michel de l'année suivante, et devient due et payable à Pâques chaque année.

(2) Les opinions de nos légistes du jour sont partagées sur ce point.

écolte défendîme. ndé à dîme,

e, six e dix-

de blá

nnées

lippe,

1809.

outeur la jettis rains é au sous man-

aire, ront du

ndé

blé

" publiés dans les paroisses où ils demeurent, et dans celles de leurs 
" pères, mères, tuteurs, curateurs."

Saturnin commence sa résidence dans la paroisse de S. George, cum animo manendi, et la continue six mois. Par cette résidence de six mois, il acquiert domicile sur la paroisse de S. George, de manière que, si, après six mois écoulés, il transfère sa demeure ailleurs, et qu'il veuille se marier dans les six mois suivants, ses bans doivent être publiés à S. George.

Il faut six mois d'absence, cum animo non redeundi, pour perdre le domicile. Ainsi si Saturnin ne se mariait qu'après six mois révolus depuis son départ de S. George, il ne serait plus tenu d'y être publié.

Si Saturnin, en quittant S. George, avait transféré sa demeure à S. Elphège, avec intention de s'y fixer, et que, néanmoins, il eût abandoané ce dernier lieu avant six mois expirés, pour aller demeurer à S. Villefred, ses bans, s'il se marie dans les six mois qui suivent immédiatement son départ de S. George, doivent encore être publiés à S. George, mais non à S. Elphège.

Celui qui serait allé dans une paroisse étrangère passer six mois ou plus, en promenade, ou pour affaires, fit-il même un voyage en Europe d'un an ou deux, pour le commerce, ou par d'autres motifs, n'acquerrait nulle part, pendant ce voyage, ou promenade, un nouveau domicile, et ne serait pas par conséquent tenu d'être publié ailleurs que dans sa paroisse. Il en est de même de celui qui se met en service hors de sa paroisse, cum animo redeundi, fût-il même absent plus de six mois. Cependant on présume toujours que les personnes qui demeurent plus de six mois dans un lieu ont eu intention de s'y fixer, à moins que le contraire ne soit prouvé; et voila pourquoi on est dans l'usage de publier, dans les lieux où elles ont demeuré, les personnes qui s'engagent à l'année.

Lorsqu'il y a double domicile, comme quand un individu demeure l'hiver à la ville, et l'été à la campagne, alors la publication des bans se fait dans l'un et l'autre; et si c'est la femme qui a double domicile, le mariage se bénit daus celui où elle fait ses pâques (1). Quand il s'agit du mariage des vagabonds, les Supérieurs doivent être consultés.

pour les n au l prési prop ou r char, à pre cabal de te requi

E

de m
ou, e
expré
lire r
témo
sache
libre
Ap
l'élu

A<sub>l</sub> les v

curé

" and con und de " asse

regist

"

" and

" en l

" de

haut,

cette

<sup>(1)</sup> Notre second concile permet aux époux qui ont un double domicile de choisir l'un ou l'autre pour la célébration de leur mariage. De celebratione matrimonii, n. 4.

cum siz nière qu'il

eurg

ordre olus lié. à S. ban-

ètre

banà S. édiaés à

rope quercile, as sa e sa nois.

plus plus le le de qui

eure as se e, le 'agit

e de tions ELECTION D'UN NOUVEAU MARGUILLIER. L'assemblée pour l'élection d'un nouveau marguillier ayant été annoncée au prône, les marguilliers anciens et nouveaux se rendent, au son de la cloche, au lieu de l'assemblée. Après le Veni Sancte dit, le curé, comme président, annonce le sujet de l'assemblée, et de suite propose, ou fait proposer par l'un des marguilliers de l'œuvre, trois ou quatre personnes, ou même davantage, comme propres à remplir convenablement la charge de marguillier. Si néanmoins quelqu'un de l'assemblée jugeait à propos d'en indiquer d'autres, le curé, pour éviter tout soupçon de cabale ou de désir de dominer l'assemblée, doit se donner bien de garde de tenter de les rejeter, si d'ailleurs ces personnes ont les qualités requises (1).

Après que les noms des proposés ont été écrits sur une feuille volante, les votants viennent, l'un après l'autre, donner leurs suffrages, que le curé écrit à mesure. Ces suffrages se donnent à voix basse, mais toujours de manière à être entendus d'au moins deux marguilliers de l'œuvre, ou, en leur absence, de deux marguilliers anciens, qui sont appelés là exprès comme témoins. Que si ces marguilliers témoins ne savent ni lire ni écrire suffisamment, ils doivent être accompagnés de deux autres témoins (même étrangers au corps des marguilliers, s'il le faut,) qui le sachent, et qui puissent attester que les suffrages ont été donnés librement, et recueillis, écrits et comptés avec fidélité.

Après que les voix ont été comptées en présence des témoins, et l'élu proclamé et accepté de l'assemblée, le curé en dresse sur les registres de la fabrique un acte qui peut être conçu en ces termes :

"L'an mil huit cent....... le vingt-cinq de N., d'après une "annonce faite le même jour au prône de la messe paroissiale de N., "comté de N., district de N., province du Bas-Canada, convoquant une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux et des notables de la paroisse, pour l'élection d'un nouveau marguillier, se sont assemblés à l'issue de la dite messe paroissiale, et au son de la cloche, en la sacristie de l'église de N., les sieurs N., N., N., &c., marguilliers de l'œuvre et fabrique de la dite église, les sieurs N., N., N., &c., tous anciens marguilliers, et N., N., N., &c., propriétaires habitants de la

<sup>(1)</sup> Tel était l'ordre suivi pour l'élection d'un marguillier jusqu'à l'époque ou l'auteur écrivait ces notes. Il faut bien se rappeler, comme en l'a observé plus haut, errò assemblés p. 300, note (1), que, depuis, nos cours ont décidé quo cette élection devait se faire dans une assemblée générale de paroisse.

"même paroisse, lesquels syant procédé, après l'invocation du Saint-Esprit, à l'élection d'un nouveau marguillier, et donné leurs suffrages,

" il a été constaté que le sieur N., habitant tenancier de la dite pa-

" roisse, en avait réuni la grande majorité ; et a été, en conséquence, le

"dit sieur N., déclaré nouveau marguillier de la dite fabrique.

" Fait et passé les jours et an que dessus, et au lieu que dit est : et ont les sieurs N., N., signé seuls, les autres ayant déclaré ne le sayoir.

" N., N.,
" N., curé de N."

ENFANTS DE CHŒUR. On se sert vulgairement de ce terme pour désigner les enfants revêtus de surplis, qui assistent le prêtre aux offices publics et cérémonies de l'église. Le curé doit veiller à ce qu'ils sachent non-seulement les cérémonies, mais qu'ils s'en acquittent avec décence et gravité. Cette gravité et décence, qualités essentielles dans ceux qui servent à l'autel, se perdent quelquefois vers l'âge de quinze à vingt ans : il est donc convenable de remplacer par de plus jeunes ceux qui arrivent à cet âge. Ces élèves étant, comme tous ceux qui ont place en surplis au sauctuaire, sous l'inspection immédiate du curé, il peut les retenir ou les renvoyer comme bon lui semble.

EXHUMATION. Il faut une permission écrite de l'Evêque et d'un juge de la cour du banc du roi, avec l'agrément des intéressés, pour exhumer un corps ou relever les ossements d'un ancien cimetière. Il ne paraît pas que les juges de paix puissent accorder cette permission, quoique quelques-uns le prétendent.

FABRIQUE (1). Les biens des fabriques ne peuvent être aliénés qu'aux conditions suivantes, énoncées au Rituel de Québec, p. 632.

Lorsqu'il s'agira de vendre ou alièner les fonds de l'église, les marguilliers seront obligés d'avoir, outre le consentement du curé, la permission par écrit de Mgr. l'Evêque, sans laquelle et sans les formalités requises pour les aliénations, tout ce qui sera fait par les habitants, marguilliers, et le curé même, sera nul.

HONORAIRES. Le droit de fixer la taxe des honoraires pour certaines fonctions ecclésiastiques appartient exclusivement à l'Eyêque.

(1) La Fabrique n'existe que dans les paroisses légalement établies.

Mais dans Il es natu

lesque confe mora que habita

La raiso Sacre celui décis mépr respe pour

troup circo polic lière cette

rang règle règle de M église seign se tre

(1) qu'il i (2) Mais tout règlement fait par lui pour cet objet, pour avoir son effet dans une poursuite légale, doit être homologué par l'autorité civile. Il est donc prudent de ne jamais porter des contestations de cette nature dans les cours de justice.

١ŧ.

'n

le

nt

ne

ıx ils

en

ng

ze

es nt

il

et

Sg.

re.

is-

és

les

la

les

les

ur 1e. JURIDICTION. Les trois lieues qui assignent les limites dans lesquelles un curé (non un vicaire, ni autre prêtre) peut prêcher et confesser, ne doivent pas se prendre mathématiquement mais moralement, et même d'après le dire du peuple. Et il est à observer que cette distance se doit compter d'une habitation à une autre habitation, et non d'une terre à une autre terre sur lesquelles il n'y aurait point de maisons domicilières.

LAMPE. L'Evêque et ses grands-vicaires peuvent seuls, et sur raison, dispenser de tenir une lampe toujours ardente devant le S. Sacrement. Collet (Traité des SS. Mystères) taxe de péché mortel celui qui laisse la lampe éteinte pendant vingt-quatre heures. Cette décision, quoique évidemment trop sévère, à moins qu'il n'y eût un mépris formel, est au moins une preuve de l'importance de cet usage (1) respectable, et de la gêne et des dépenses auxquelles on doit s'assujettir pour s'y conformer (2).

MARGUILLIER. Les nobles, les magistrats, les militaires de troupes réglées, les officiers de milice en service actif, ou qui, par les circonstances, y peuvent être appelés prochainement, les officiers de police et autres qui ont des emplois publics, ou une profession particulière incompatible avec les devoirs de marguilliers, sont exempts de cette charge. Tous autres paroissiens sont tenus de l'accepter.

Dans quelques églises les marguilliers de l'œuvre prétendent à un rang distinctif dans la distribution du pain bénit, et le VIIIe article du règlement du 8 juillet 1709 semble le leur accorder. Néanmoins le règlement du 27 avril 1716, après avoir réglé pour les villes de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, dit positivement que, dans les autres églises de la Nouvelle-France, le pain bénit sera présenté d'abord au seigneur, au capitaine, au juge, et après indifféremment à tous ceux qui se trouvent dans l'église.

(2) Voyez la permission de se servir d'huile de pétrole, p, 214, 2.

<sup>(1)</sup> Le terme usage ici n'est pas exact. C'est une règle, une loi ecclésiastique qu'il fallait dire.

Nos règlements pour les honneurs dans les églises, n'accordent aucune distinction, dans les cérémonies publiques, aux marguilliers des campagnes. Cependant dans beaucoup d'églises ils vont, même dans le sanctuaire, après le seigneur, recevoir le. cierges, les palmes et les cendres et adorer la croix.

Q

proc

touje

men

telle

du r

male

actu

orph

se m

majo

quele

l'ava

pour

a dér

témo

nulle

sur • contr

" ne

44 CO1

sont

parti

faute

corpo

prom

Voic

Le

Le

" et

 $\mathbf{L}'$ 

B

 $\mathbf{L}'$ 

M

Là où cette coutume est établie de longue main, il sera peut-être difficile de l'abolir tout-à-coup, parce qu'elle serait appuyée en loi: Cependant l'uniformité, si désirable dans la discipline de l'Eglisc, obligera les curés d'employer, de concert avec les paroissiens sensés et religieux, et de l'aveu des Supérieurs, tous les moyens prudents de persuasion pour ramener les choses à leur état primitif.

L'usage veut que le premier marguillier de l'œuvre gère seul les affaires courantes de la fabrique (1). Dans la maladie, ou lorsque la multiplicité des affaires le requiert, il doit être aidé ou remplacé par les deux autres marguilliers de l'œuvre.

Le choix du marguillier nouveau doit tomber sur un homme grave, de bonnes mœurs, et d'une réputation intègre ; il doit être majeur et propriétaire de fonds suffisants pour garantir les deniers de la fabrique qu'il aura entre les mains.

Le marguillier comptable doit rendre ses comptes, selon les uns, dans les six mois, selon les autres, dans les douze mois qui suivent immédiatement sa gestion (2); et les autres marguilliers, surtout ceux de l'œuvre, doivent veiller à ce qu'il n'emploie pas les deniers de la fabrique dans le commerce et les affaires.

<sup>(1) &</sup>quot;Nos cours de justice ont décidé que le Marguillier en charge a scul le "droit de recevoir les rentes et deniers dus à la fabrique; que la nomination "par les anciens Marguilliers d'un procureur fabricien est illégale; et injonctiones faite au fabricien ainsi nommé de s'abstenir de ses fonctions." Manuel des Paroisses et Fabriques: sous le titre: Biens des Fabriques.

Rien n'empêche néanmoins que le curé, ou le desservant, du consentement, ou à la demande du Marguillier en charge, reçoive ces rentes ou deniers, observant d'eu rendre compte au dit marguillier en charge, de temps à autre, à des époques fixes, par exemple de mois en mois, alors que le marguillier rend aussi compte au curé des deniers qu'il a perçus lui-même.

C'est ce qui se pratique aussi généralement dans toutes nos paroisses de campagne, où les curés tiennent eux-mêmes les comptes de leur fabrique: et, pour le bien des dites fabriques, il est à souhaiter que cet ordre de chose ne soit point changé, et que MM. les Curés continuent de se faire un devoir de tenir ces comptes; en observant toutefois de ne pas se constituer trésoriers de la fabrique, et de remettre, comme on vient de le dire, de temps en temps, les deniers par eux perçus au marguillier en charge, qui scul en est responsable.

<sup>(2)</sup> Il va sans dire qu'il peut rendre ses comptes plus tôt; et il est à souhaiter qu'il le fasse aussitôt qu'il est sorti de charge.

Quand un marguillier de l'œuvre meurt ou quitte la paroisse, on doit procéder immédiatement à la nomination d'un autre, qui prend toujours la dernière place dans le banc.

MARIAGE. Il n'est pas certe n qu'un mineur puisse, avec l'agrément de sa mère, se marier me 'gré son tuteur. L'on doit, dans une telle circonstance, obtenir l'autorisation d'un juge de la cour du banc du roi. Ce juge peut, sur raison, permettre à un mineur de se marier malgré son père et sa mère, on malgré son tuteur:

L'usage est que le mariage se bénit dans le lieu de la demeure

actuelle de la femme.

ank

den

ans

lea

tro

loi:

ise.

et de

les

la

les

ve,

et

ue

ns

né-

de

la

le

ion

nt, rs,

nd

de

et, ne

de

de

à

Bergier, dans son dictionnaire, (verbo mariage), dit qu'un mineur orphelin et un mineur bâtard, qui n'ont point de tuteurs, doivent, pour se marier, s'en faire nommer ad hoc.

L'Ordonnance du Conseil Législatif du 16 février 1782 a fixé la majorité des enfants de famille à 21 ans, pour toutes fins et effets quelconques; et eu cela, elle a dérogé aux Ordonnances-royaux qui l'avaient portée à 25. Le statut provincial de la 25e Geo. III, qui pourvoit à la tenue des registres des baptêmes, mariages et sépultures, a dérogé à ces ordonnances en un autre point, en n'exigeant que deux témoins, au lieu de quatre témoins, à la célébration du mariage.

Les promesses de mariage avec dédit sont défendues, et tellement nulles quant au dédit, qu'on n'est pas du tout tenu à le payer. Voici sur cette matière l'opinion de S. Thomas, que nous ne trouvons contredite nulle part:

"Quandoque autem apponitur conditio pecuniæ per modum pænæ: "et tune quia matrimonia debent esse libera, talis conditio non stat, "nee potest exigi conditio illa ab eo qui non vult matrimonium complere." (S. Th. in 3 dist., 27, Q. 2, art. 3)

Les arrhes sont perdues pour celui qui trahit la foi donnée : elles le sont également lorsqu'elles ont été dépensées de bonne foi, sans que la partie qui les a reçues en soit devenue plus riche. Elles le sont encore pour celui à qui il est survenu, depuis les engagements, par sa propre faute, un changement notable dans la fortune, ou une difformité corporelle considérable. Lorsque ce changement physique ou moral arrive par quelqu'accident purement fortuit, il annulle, à la vérité, la promesse de mariage, mais il n'exempte pas de la restitution des arrhes. Voici comment Cabassut parle sur cette matière:

"De arrhis porro sponsalitiis, non secuto matrimonio, hae quidem remanent penes recipientem, si per donantis culpam steterit quomi"nus matrimonium compleretur. Si autem per recipientem steterit, 
"tenetur cos restituere etiam in duplum (L. Mulier, cap. de sponsalibus 
"et arrhis). Si vero per neutrius culpam steterit sed alterius mors 
"aliudve grave incommodum supervenerit, arrhæ acceptæ restitui 
"debent."

Les instructions nécessaires aux personnes qui se marient ne doivent pas être faites au moment même du mariage, et lorsque les conviés sont assemblés et attendent, &c.: Hoc omnino dedecet, ut experientia constat.

MEDECINS ET CHIRURGIENS. Un médecin honnête, discret et religieux est un trésor dans une paroisse de campagne, et a droit à des attentions toutes particulières de la part du curé.

Benoit XIV, dans son traité du Synode diocésain, fournit des instructions précieuses sur l'art de la médecine et de la chirurgie en tant qu'exercé par les clercs.

L'auteur de l'Epitome (dans S. Liguori), en référant au ch. 13 de ce livre du Synode diocésain, donne sur cette matière, au mot Medicus, un précis de la doctrine de ce savant Pape, que nous transcrivons volontiers ici.

"Laici artem medicam vel chirurgicam exercentes ex præcepto sue artis, etiamsi aliquis ægrotus obierit, non tamen incurrunt irregularitatem: attamen ad cautelam petunt et obtinent dispensationem, si promoveri ad sacros ordines postulant.....

"Sacros vero ordines jam obtinentes, vel etiam minores cum eccle-"siastico beneficio, ex precepto sacrarum canonum necessario debent "petere indultum, si medenti artem velint exercere. Hoc vero in-"dultum non obtinetur nisi exposita causa, nempe quod locum in quo "orator degit, et profiteri cupit, vel sit pene destitutus, vel non satis "illi provisum sit ex medico laico.

"In prædictis indultis apostolicis, monachis vel clericis concessis, semper apponitur hæe limitatio: absque incisione et adustione."

Nous ajouterons que ces concesssions ne doivent jamais être faites qu'à des hommes qui ont étudié régulièrement la médecine et la chirurgie.

l'opi qui, croie

de S pour doit

Pa l'é
huile
C'es
des a
puri

P

blen

intertions
et p
parti
gens
pour
senti

saint P: bâtis

défe:

Aus

l'aut prou sauv (2) qu'e

paro

Les théologiens d'accord avec la saine raison, rejettent unanimement l'opinion, trop malheureusement répandue de nos jours, des chirurgiens qui, pour sauver la vie à une mère, dans un accouchement difficile, croient devoir détruire l'enfant in utero (1).

PERRUQUE. Suivant une disposition d'une ordonnance de Mgr. de S. Valier, du 8 octobre 1700, il faut une permission de l'Evêque pour porter une perruque à la messe (2); et la tonsure ecclésiastique doit être imitée sur cette perruque.

PISCINE. Il doit y avoir dans chaque église ou sacristic attenante à l'église, une piscine ou sacrum pour y jeter les cendres des vieilles huiles, et tout ce qui sert à nettoyer les vases qui contiennent ces huiles. C'est encore là qu'on jette les cendres des vieux ornements et linges des autels, les eaux dans lesquelles les corporaux et purificatoires ont été purifiés, les vieilles eaux bénites, etc.

PREDICATION. Les querelles et autres faits publics qui troublent la paix et le bon ordre dans une paroisse, surtout si le curé y est intervenu, même indirectement et par devoir, ne doivent être mentionnés dans les aunonces et prédications qu'avec la plus grande réserve et prudence. Dès le moment que le curé paraît incliner vers un parti, il s'attire la haine de l'autre, et alors son existence au milieu de gens dont plusieurs ne le voient que comme un ennemi, devient inutile pour eux, et un fardeau insupportable pour lui-même, s'il a le moindre semtiment des convenances (3).

Une déclaration du 2 août 1717, enrégistrée au Conseil Supérieur, défend de publier au prône les lois de l'Etat, les actes de justice, etc. Aussi ne sied-il nullement de traiter des affaires séculières dans le lieu saint.

PRESBYTÈRE. L'Ordonnance de 1791 règle ce qui concerne la bâtisse et les réparations des presbytères, sans cependant désigner

(2) Il est à propos d'ajouter que l'Evêque ne peut accorder cette permission qu'en vertu d'un indult du S. Siége.

dem omierit, ibus nors titui

vent sont

oret it à

ins-

e ce

lon-

suæ ula-, si

ecleent inquo

sis,

atis

ites chi-

<sup>(1)</sup> On s'abstient de rapporter ici la longue et intéressante dissertation de l'auteur sur cette question importante qu'il traite à fond, et dans laquelle il prouve invinciblement qu'il n'est pas permis de détruire le fœtus in utero pour sauver la mère.

<sup>(3)</sup> Le jeune curé trouvers dans le 2d. Concile, et dans les Ordonnances recueillies dans ce volume, des avis importants sur la manière d'annoncer la parole de Dieu.

" mari

" II

" bapt

" donr

" père

" s'il y

" brati

" des

" aprè

" avec

" s'ils

" sonn

" s'ils

" quel

" sépu

" ou o

" tard

" ou a

" le re

" au g

" recte

" lever

" et le

" prêt

" sent

" cour

"V

" ou a

" se c

" des

" remi

" ou n

" qui :

"V

66 V

aucunement leurs dimensions. Ces dimensions sont fixées par l'Evêque. Non-seulement la bâtisse et les grosses réparations du presbytère sont aux frais des paroissiens, mais encore les dépendances nécessaires, comme écuries, étables, grenier à foin ; et à défaut de la loi positive à cet égard, l'usage, fondé sur la stricte justice, le veut ainsi. Quant aux menues réparations des presbytères et de leurs dépendances, elles sont aux charges des curés.

PRESCRIPTION. Il arrive fréquemment que des parties de fonds passent d'un propriétaire à un autre, par la voie de la prescription. Cela ne peut être autrement dans un pays nouveau, où les arpentages étaient imparfaits, et où les dimensions des premiers établissements, pris au milieu des forêts primitives, se sont conservées difficilement.

Dix années, entre âgés et présents, avec un titre apparent, suffisent pour prescrire un immeuble. Art. 113 de la Coutume de Paris.)

Vingt années, avec un titre apparent, sont requises pour produire le même effet entre absents. (*Ibid.*)

Entre majeurs et non privilégiés, on acquiert prescription sans titre, par trente années de possession. (Art. 118.)

Les rentes constituées ou foncières, ainsi que les hypothèques, se prescrivent de la même manière que les immeubles. (Art. 114 et 118.)

L'article 186 porte qu'une servitude ne s'acquiert point sans titre, mais que la liberté contre une servitude se prescrit par trente années.

L'on ne peut demander que cinq années d'arrérages d'une rente constituée. Le reste se prescrit. Il en est de même des fermages et loyers.

Trois années de possession sont nécessaires pour prescrirc des meubles. Il n'est pas sans doute nécessaire de remarquer que la bonne foi, pendant la possession, et autres conditions requises pour la prescription, sont indispensables pour la conscience.

REGISTRES. Le statut de l'année 35 Geo. III. ch. IV, ordonne la tenue des registres pour inscrire les actes des baptêmes, mariages et sépultures, et en indique la forme.

Les extraits suivants fourniront au jeune curé des informations suffisantes à cet égard.....

"II... Et qu'il soit de plus statué... qu'il sera fait à chacun des "registres... un répertoire alphabétique des personnes baptisées, " mariées et enterrées, avec une référence au folio dans lequel tels " noms peuvent se trouver.

"III... Il sera fait mention en lettres des jour, mois et an du " baptême de l'enfant, du temps de sa naissance, du nom qui lui est " donné, de celui de ses père et mère, de la qualité ou occupation du " père et du lieu de sa demeure, et des noms des parrains et marraines, " s'il y en a.

"IV... Seront inscrits en lettres les jour, mois et an de la célé-" bration du mariage ; les noms, la qualité ou occupation et demeure " des contractants ; s'ils sont majeurs ou mineurs ; s'ils ont été mariés " après publication de bans, ou avec dispense ou licence; et si c'est " avec le consentement de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, " s'ils en ont dans le pays; aussi le nom de deux ou plusieurs per-" sonnes raisonnables qui auront assisté au mariage, et qui déclareront " s'ils sont parents du mari et de la femme, ou d'aucun d'eux, et de " quel côté, et en quel degré ils le sont.

"V... Il sera fait mention en lettres des jour, mois et an de la " sépulture, et du jour du décès, s'il est connu, du nom et de la qualité

" ou occupation de la personne décédée.

que.

sont

res.

e à

aux

ont

nds

ion.

ges

nts,

ent

e le

tre,

res-

tre,

nte

et

des

ane ·es-

ne

et

ons

des

es,

s.

"VI... Et qu'il soit de plus statué... que dans six semaines au plus " tard après l'expiration de chaque année, chaque recteur, curé, vicaire " ou autre prêtre, ou ministre-desservant.....sera tenu de remettre..... " le registre qui aura été coté et paraphé pour servir pour la dite année, " au greffe.....et l'autre registre.....demeurera entre les mains du dit " recteur, curé...et il sera loisible, aux choix des parties intéressées, de " lever des copies des dits actes, sur l'un ou l'autre des dits registres; " et les greffiers des dites cours, et les recteur, curé. vicaire ou autre " prêtre ou ministre en possession des dits registres sont par ces pré-" sentes requis d'accorder telles copies certifiées sous leurs signatures " respectives, lesquelles seront reçues comme évidence dans toutes les " cours de justice.

"VII... Et qu'il soit de plus statué... que tout recteur, curé, vicaire " ou autre prêtre, ou ministre-desservant...qui refusera ou négligera de " se conformer aux disposition du présent acte, tant pour la forme " des registres susdits, et des entrées qui y seront faites, que sur la " remise d'iceux au greffe susdit, encourra et paiera, pour chaque refus " ou négligence, une somme qui ne sera pas moindre de deux livres, et " qui n'excèdera pas vingt livres, monnaie courante de certe province." L'on nous informe qu'une cour de justice à Québec prononça, il y a quelques années, que le curé seul pouvait authentiquer les extraits de ses registres, et que les copies revêtues de la signature du vicaire, ou de tout autre desservant, ne pouvaient valoir. Si une telle décision a eu lieu, nous présumons que l'opinion de la cour devait être que les vicaires et autres desservants n'étaient censés en possession des registres, comme s'exprime la loi, qu'en l'absence du curé; qu'alors seulement leurs extraits pouvaient valoir (1).

Quoiqu'il en soit, jusqu'à l'époque de cette décision, le contraire se pratiquait de temps immémorial, dans tout le diocèse; et encore aujourd'hui, c'est l'usage, dit-on, dans la paroisse de Montréal, et, nous croyons, dans toutes celles des districts de Montréal et des Trois-Rivières.

Le Rituel exige des registres pour les comptes de fabrique, pour les délibérations des assemblées, et pour inscrire les noms des confirmés; il serait avantageux, et les supérieurs le conseillent, d'en avoir un pour enregistrer les concessions des bancs de l'église, et un pour inscrire les noms de ceux qui font la première communion. Tous ces registres doivent être fort propres, et solidement reliés. Des feuilles cousues ensemble, en forme de cahier, ne conviennent nullement.

REHABILITATION DE MARIAGE. L'Evêque, en accordant la dispense pour réhabiliter un mariage, a coutume de régler si cette cérémonie doit être publique ou privée. Lorsque l'empéchement est connu, et la réhabilitation publique, il en faut dresser un acte aux registres à sa date, avec référence au premier acte en marge.

Lorsque l'empêchement vient d'un crime secret, et que la forme du Concile de Trente a été suivie dans le premier mariage, alors on marie les parties secrètement et sans témoins.

RUBRIQUES. L'extrait suivant des questions de rubriques proposées par le clergé de Dublin à la Congrégation des Rites en 1818, 1819 et 1820, avec leurs réponses, pourra intéresser le jeune curé. Ces questions et réponses se trouvent dans le Directorium.....ad usum cleri sæcularis Hibernici, pro anno 1826. Quee
" las he
" vel de
" no?
" noctu
" Re
" n. 4
" dicum
" semp
" tertii
" regul
" viden

" per h

" prose

" alter

66 illas

" secun

" in co

SAC
très-urg
presbyt
ailleurs
anmoin
de l'hiv
sacristi
pable c
une pe
parcille
maladi
et d'au
le bapt
presby;

On o riété de

Ce dar

à-dire,

<sup>(1)</sup> L'opinion de la cour a varié plus d'une fois sur ce point. Il est donc prudent que le curé signe lui-même tous les extraits de ses registres, lorsqu'il le peut,

l y a

s de

, ou

on a

e les

dres.

nent

e se

our-

ous

cois-

e les

iés :

oour

les

tres

sues

lant

ette

est

aux

du

arie

oro-

18.

ıré.

um

one

u'il

Questio IV. "Festo octavam habente, quod, nisi in die festi, nul-"las habeat proprias lectiones, in officio de aliquo die infra octavam, "vel de die octava, queenam legendæ sint lectiones in secundo noctur-"no? Utrum de festo, an de communi? Queenam autem in tertio "nocturno, si habeat homiliam propriam in die festo tantum?

"Resp. Huie dubio satis provisum est per rubricam de octava, 
"n. 4: Officium de octava fit cum tribus nocturnis..... Omnia 
"dicuntur sicut in die festo, præter lectiones, quarum primæ tres 
semper sunt de Scriptura (occurrente); aliæ lectiones secundi et 
tertii nocturni dicuntur quæ infra octavam positæ sunt. Hæe est 
regula quoad octavas quæ in Breviario Romano occurrunt: sed providendum erat octavis, quæ cum peculiares sint locorum, non semper habent lectiones proprias secundi et tertii nocturni: ideo rubrica 
prosequatur: Infra octavas vero Patroni vel Titularis ecclesiæ, vel 
alterius festi, quod in aliquibus ecclesiis consuevit celebrari, sa apud 
"illas ecclesias non habeantur propriæ et approbatæ lectiones pro 
secundo et tertio nocturno infra octavam, repetuntur lectiones positæ 
in communi sanctorum, si de sanctis fiat octava, alioquin lectiones 
diei festi."

SACREMENTS (Administration des). Hors quelques circonstances très-urgentes, l'on ne doit jamais confesser, baptiser ni marier dans les presbytères ou autres maisons privées. C'est dans les églises, et non ailleurs qu'on administre les sacrements aux personnes en santé. Néanmoins la rigueur de notre climat a créé une exception, pour le temps de l'hiver. Alors il est permis de confesser et de baptiser dans les sacristies. Si, à raison d'une infirmité de quelque durée, on est incapable d'our les confessions à l'église, ou à la sacristie, il faut alors une permission des supérieurs pour le faire au presbytère; il faut pareillement une permission pour y baptiser, à moins que la maladie du curé ne fût subite et passagère. Dans ce cas, la charité et d'autres raisons de convenance ne lui permettent pas de différer le baptême, ni de le renvoyer à une paroisse voisine, s'il le peut faire au presbytère.

On doit refuser les sacrements aux pécheurs publies, par la seule notoriété des faits, à moins qu'il n'y ait danger de compromettre la religion. Ce danger ne peut jamais exister, lorsqu'il y a notoriété de droit, c'està-dire, une sentence du juge, ou une confession du crime faite en justice. Îndépendamment d'autres raisons, le seul honneur de la religion veut que l'on refuse le Saint Viatique, mais non les autres sacrements, au pécheur repentant qui a longtemps vécu publiquement dans le crime, et dont la maladie est très-courte. Lorsqu'elle est de quelque durée, et que le pécheur donne de grandes marques de repentir, on ne doit pas le priver de cette grâce. Le jeune curé se rappellera ici que, n'ayant point la juridiction au for extérieur, il doit, autant que possible, recourir en pareil cas à l'Evêque; et, lorsqu'il ne le peut, embrasser plutôt le parti de l'indulgence que celui de la rigueur.

SEPULTURE. Un curé ne doit pas enterrer, avec les cérémonies et prières de l'Eglise, un catholique mort in flagranti delicto, ou qui a refusé à la mort de remplir ses devoirs religieux.....: mais il le doit voir mettre dans le cimetière (1), pour pouvoir dresser l'acte de sépulture dans le régistre; autrement il se trouverait en contravention à la loi civile. S'il est posssible, le recours à l'Evêque est nécessaire dans de telles circonstances. (2)

Il y a quelques cerémonies particulières qui précèdent et accompagnent la sépulture des ecclésiastiques. Il convient que des ecclésiastiques seuls ensevelissent des ecclésiastiques. On revet ceux qui sont dans les ordres sacrés, d'abord de leurs habits ordinaires, et ensuite des habits de leur ordre respectif, lesquels doivent être de couleur violette. Les cleres qui ne sont pas dans les ordres sacrés sont revêtus d'un surplis. Une barette est mise sur la tête de tous, et un crucifix entre les mains du prêtre seul. Avant de fermer le cercueil, on ôte tous les ornements, à l'exception de l'aube et du surplis, et on ramène l'amiet de manière à couvrir le visage du défunt.

TESTAMENT. L'acte du parlement d'Angleterre, anno 14 Geo. III, c. 83 cl. 10, et le statut provincial, anno 41 Geo. III, c. 4, cl. 1, autorisent à disposer de tous ses biens quelconques, de la manière que l'on yeut, au préjudice de tous ou d'une partie de ses enfants. Il y a

néanm de son

Mal les lie extrên

> toujou tion q peut t sacrilé plus p avis q page (

Il e volont ler fac cette i toutef

Le

soit er mot é non pl voi et n'ome testan banc o testate pour e

(1)
Pon co
(2)
que Di
des tes
les bie
famille
point

châtin

<sup>(1)</sup> Dans la partie du cimetière destinée à la sépulture de ces sortes de personnes.

<sup>(2)</sup> Lorsqu'une personne est morte de mort subite, ou par accident, ou d'une manière inconnue, le Coronaire, ou le magistrat chargé de le remplacer doit en être avert ; et l'on ne doit pas procéder à la sépulture avant d'en avoir obtenu le permission (le warrant) de cet officier.

néanmoins quelques exceptions connues : l'on ne peut tester en faveur de son confesseur, de son médecin, de la famille de son médecin, etc.

e la

tres ent

de

pen-

pel-

loit.

l ne

la

nies

ui a

doit de

tion

aire

pa-

ues

ans

bits

Les

lis.

ins

ıts.

e à

eo.

l,

y a

de

011

cor

oir

Malgré cette latitude accordée par les lois, la conscience des parents les lie toujours envers leurs enfants; et ce n'est que dans les cas extrêmes qu'ils peuvent les déshériter.

Le jeune euré, comme tout autre bénéficier, doit en conscience avoir toujours un testament fait et déposé en lieu sûr. La seule considération que, par le défaut de cette précaution, le patrimoine du crucifié peut tomber entre les mains des parents qui n'y peuvent toucher sans sacrilége (1), suffit pour l'en convainere. S'il fallait quelque chose de plus pour l'y déterminer, nous le prierions de méditer sérieusement les avis qui lui sont adressés sur ce sujet dans le Rituel (de Québec) à la page 654 (2).

Il est plus utile, du moins en plusieurs circonstances, qu'il voile ses volontés dernières dans un testament olographe, qu'il pourra renouve-ler facilement toutes les fois que les circonstances l'exigeront, et pour cette raison, nous avons cru devoir lui en fournir un modèle, précédé toutefois de quelques observations, que voici.

Le testament olographe ne requiert aucune formalité: il suffit qu'il soit entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Un seul mot écrit d'une main étrangére le rendrait nul. Il ne doit y avoir, non plus que dans tout autre acte, ni interligne, ni rature, et tout renvoi en marge doit être paraphé. Il est essentiel que le testateur n'omette pas de nommer un ou plusieurs légatuires universels. Ce testament, après la mort du testateur, se porte au greffe de la cour du bane du roi, pour que la preuve de l'écriture et de la signature du testateur soit faite devant un juge; après quoi il demeure déposé dans les archives de cette cour. Ces formalités sont absolument requises, pour que ce testament puisse être exécuté légalement.

(1) Si cette sentence de l'auteur des Notes diverses paraît trop sévère, que l'on consulte les bons théologiens, et notamment S. Liguori, llv. 3, n. 492.

<sup>(2)</sup> Volci les paroles du Rituel de Québec: "Il est nécessaire de marquer ici que Dieu impose une obligation indispensable à plusieurs personnes de fairo des testaments: 1º Aux ecclésiastiques et bénéficiers, qui, ne pouvant employer les biens qu'ils ont acquis de l'Eglise à enrichir leurs parents et à élever leur famille, doivent mettre tel ordre, par leur testament, que leurs biens ne passent point à eux, après leur mort, s'ils ne veulent encourir, au jugement de Dieu, le châtiment de ceux qui ont pillé les églises et sucé le sang des pauvres."

23

" de

" IV

" Ar

" cou

" tro

" et

" que

" St.

" un

" rer

" qui

religie

quelqu

est at

quatri

" Coll

" de S

tième "S. J

5º 2

chapit "de C

et poss

" et po

acquér

" ral d

" jusqu

douziè

go chapit " Qué

Le testament olographe peut se perdre, ou être facilement soustrait. On obvierait à ces inconvénients, en le faisant double, ou en le déposant dans l'étude d'un notaire, en présence de témoins qui signeraient avec le testateur sur l'enveloppe : ce qui faciliterait la probate qui doit être faite, car il n'est pas toujours facile de prouver l'écriture et la signature d'un testateur, et c'est encore un des inconvénients auxquels ce testament est exposé.

#### Modèles de testament et codicilles olographes.

" Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité :

" Ecce nunc in pulvere dormiam, et si mane me quæsieris, non subsistam. Job, VII, 21.

"Je N., prêtre de la Sainte Eglise Catholique, et euré de la paroisse de N., comté de N., district de N., province du Bas-Canada, sous- signé, voulant qu'à ma mort il soit disposé de mes biens temporels, suivant mon intention présente, après avoir recommandé mon âme à Dieu Tout-Puissant, le suppliant de la recevoir dans sa miséricorde, par les mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et après avoir imploré l'intercession de la Mère de Dieu et des Anges et Saints du Ciel, déclare mon testament et dernières volontés comme suit:

" Premièrement. J'ordonne que mes dettes soient payées, et mes torts réparés par mon exécuteur-testamentaire ci-après nommé.

" Secondement. J'ordonne que mes funérailles se fassent avec beaucoup d'économie et de simplicité, désirant la ferveur des prières, et
non la pompe des cérémonies ; et que cent messes basses soient célébrées aussitôt après mon décès, pour le repos de mon âme.

" Troisièmement. Je donne et lègue aux pauvres de cette paroisse de N. la somme de vingt-cinq livres, cours actuel de cette province, laquelle leur sera distribuée aussitôt que faire se pourra après mon décès, à la discrétion toutefois de mon exécuteur-testamentaire.

" Quatrièmement. Je donne et lègue à la Société Ecclésiastique de " S. Michel, incorporée par l'acte seizième Victoria, chapitre CCLXIII, " intitulé : " Acte pour incorporer la Société Ecclésiastique de S. Mi-" chel," quarante livres, cours de la province, une fois payées. ait.

ant

veo

tro

ure

sta-

on

sse

usels.

e à

de,

oré

iel,

169

u.

et

lé⊷

se

e,

on

de

"Cinquièmement. Je donne et lègue à La Corporation du Collège de Ste. Anne de la Pocatière, créée par l'acte quatrième Guillaume IV, chap. XXXV, intitulé: "Acte pour incorporer le collége de Ste. Anne de la Pocatière, c'ans le district de Québec," cinq cents livres, cours de la province, une fois payées; plus une terre située en la paroisse de St. Jean Port-Joli, au premier rang, d'environ trois arpents de front sur quarante de profondeur, circonstances et dépendances, laquelle m'appartient en vertu de l'acquisition que j'en ai faite de N. et de son épouse, par acte passé de vant Mtre N. et son confrère, notaires en la dite paroisse de St. Jean Port-Joli, le trente juin mil huit cent cinquante et un: les dits legs faits à condition que la dite corporation demeurera chargée à perpétuité de fournir, dans le dit collége, une pension alimentaire et de donner gratuitement l'enseignement à un élève qui sera toujours à la nomination de la dite corporation (1).

(1) Nous croyons devoir donner ici une liste de nos différentes corporations religieuses, afin que le testateur, dans le cas où il voudrait faire du bien à quelques-unes, puisse les désigner, dans son testament, sous le titre qui leur est attribué par la loi.

1° La Corporation du Collège de Ste. Anne de la Pocatière, créée par l'acte quatrième Guillaume IV, chapitre XXXV, intitulé: "Acte pour incorporer le "Collège de Ste. Anne de la Pocatière, dans le district de Québec."

2º Société Ecclésiastique S. Michel, incorporée par l'acte selzième Victoria, chapitreCCLXIII, intitulé: "Acte pour incorporer la Société Ecclésiastique "de S. Michel."

3º Les Sœurs de la Charité de Québec, incorporées par l'acte seizième Victoria, chapitre COLXIV, intitulé : "Acte pour incorporer les Sœurs de la Charité de "Québec."

4º Hospice S. Joseph de la maternité de Québec, incorporé par l'acte dix-huitième Victoria, chapitre CCXXVI, intitulé : "Acte pour incorporer l'Hospice "S. Joseph de la Maternité de Québec."

5º Asile du Bon Pasteur de Québec, incorporé par l'acte dix-huitième Victoria chapitre CCXXXIII, intitulé: "Acte por rincorporer l'Asile du Bon Pasteur de Québec."

5º Le Supérieur et les Directeurs du Séminaire de Québec, autorisés à acquérir et posséder en vertu de l'acte séptième Victoria, chapitre LV, intitulé : "Acte "pour autoriser les Supérieurs et Directeurs du Séminaire de Québec à acquérir "et posséder dés propriétés, jusqu'à une certaine valeur, outre celles qu'ils "possèdent maintenant."

7º La Communauté des Religieuses de l'Hôpital-Général de Québec, autorisée à acquérir et posséder, eu vertu de l'acte douzième Victoria, chapitre CXL, inti-tulé: "Acte pour autoriser la Communauté des Religieuses de l'Hôpital-Géné-"ral de Québec à acquérir et posséper d'autres biens meubles et immeables, "jusqu'à une certaine valeur."

8º Ursulines de Québec, autorisées à acquérir et possèder, en vertu de l'acte douzième Victoria, chapitre CXLI, intitulé : "Acte pour autoriser les Ursulines

"Sixièmement. Je donne et lègue à mon neveu N., diacre étudiant en théologie au Grand Séminaire de Québec, tous les livres qui composent ma bibliothèque, à l'exception des œuvres des Fénélon, mentionnées ci-après dans le neuvième article de ce testament.

" mo

" ceu

" pré

" d'y

" le p

" vol

" dist

" le v

"1

"J

" arti

" J

" J

" J

" Gér

" don

" pou

" de I

" exé

" par

" com

" susc

" relu

" de e

"]

" Septiemement. Je donne et lègue à Caroline N., ma sœur, épouse de sieur N., marchand en la paroisse de St. Roch des Aulnets, les dix-huit livres courant de rente qui m'ont été constituées au capital de trois cents livres courant par le sieur N. et son épouse, en vertu d'un acte passé devant Mtre N. et son confrère, notaires à Québec, le dix-huit de juillet mil huit cent quarante cinq. Je dois à l'édification de déclarer que les dites trois cents livres ne proviennent point de l'autel, mais qu'elles forment une partie de mes biens de patrimoine.

"Huitièmement. Je donne et lègue à mon frère N. ma maison située dans la ville de Québec, avec le terrain en dépendant, circonstances et dépendances, laquelle maison forme une portion de mes biens de patrimoine, à la charge par mon dit frère de fournir à Marguerite N., ma domestique, une reute et pension viagère et alimentaire de dix livres courant par an, sa vie durant, à commencer la dite rente aussi- tôt après mon décès, et à être payée d'avance par trimestre. Je dois cette marque d'attention à la fidélité, à l'honnêteté et aux longs ser- vices de la dite Marguerite N.

"Neuvièmement. Je donne et lègue à mon digne et estimable ami "M. N. de la ville de Québec, les œuvres de Fénélon en vingt-six "volumes, qui se trouvent parmi mes livres. C'est une faible marque de reconnaissance des bontés que j'ai constamment éprou- vées de la part de ce Monsieur pendant une longue suite d'années d'intimité.

"Dixièmement. Quant au résidu de mes biens mobiliers et immobiliers que je délaisserai au jour de ma mort, je les lègue à mon digne ami et confrère, le sieur Charles Bourbon, curé de N., que j'institue

" de Québec à acquérir et posséder d'autres biens meubles et immeubles, " jusqu'à une certaine valeur."

9° L'Evêque Catholique Romain de Québec, incorporé par les Lettres Patentes

9º L' Evêque Catholique Romain de Québec, incorporé par les Lettres Patentes de Sa Majesté la Reine Victoria, sous le Grand Sceau de la Province, en date du ringt-neuf janvier mil huit con: quarante-cirq.

" mon légataire universel, le priant de détruire, sans les communiquer, " ceux d'entre mes papiers-manuscrits qu'il jugera à propos.

ant m-

en-

use

les

ital rtu

ec,

ca-

int

ne.

uéa ces

de N.,

dix

ssi-

lois

er-

mi

six

ble

ou-

iée#

mo-

gne tue

les,

ntes

late

"Onzièmement. Enfin pour mettre à exécution les dispositions du présent testament, je nomme le dit sieur Charles Bourbon, le priant d'y mettre toute l'expédition et économie possibles; et je révoque tous autres testaments et codicilles que je pourrais avoir faits avant le présent, auquel seul je m'arrête, parce qu'il renferme mes dernières volontés.

" Fait, écrit et signé de ma main, au presbytère de N., comté de N., district de N., province du Bas-Canada, l'an mil huit cent soixante, " le vingt février avant midi.

" N., curé de N."

#### Modèle d'un premier codicille.

" Et le dix de juin de l'année mil huit cent soixante, après avoir " relu mon testament ci-dessus et des autres parts,

"J'ai fait, écrit et ordonné, par forme de codicille, les dispositions de dernière volonté qui suivent, savoir :

"Je veux qu'au lieu de cent messes basses ordonnées par le second article de mon testament, l'on m'en fasse célébrer deux cents.

"Je donne et lègue à La Communauté des Religieuses de l'Hopital-"Général de Québec toutes mes hardes et linges de corps.

"Je donne et lègue à Véronique N., pauvre veuve de mon ancien domestique N., cinq livres courant une fois payées.

"Je confirme la nomination que j'ai faite du sieur Charles Bourbon
pour mon exécuteur-testamentaire, et le nomme d'abondant exécuteur
de mon présent codicille. Je veux au reste que mon testament soit
exécuté dans tous les points et articles auxquels je n'ai point dérogé
par ce codicille.

"Fait, écrit, ordonné et signé de ma main au dit presbytère de N., comté de N., district de N., province du Bas-Canada, les jour et an susdits.

" N., curé de N."

#### Modèle d'un second codicille.

"Et le vingt-cinq janvier mil huit cent soixante-et-un, après avoir relu mon testament et codicille ci-dessus et des autres parts, j'ai "encore fait, écrit et ordonné, par forme de codicille, les dispositions de dernière volonté qui suivent, savoir :

"Je déclare qu'outre le legs que j'ai fait, par le septième article de "mon testament, à ma sœur Caroline N., je lui donne et lègue les

" portraits à l'huile de mes défunts père et mère.

"Je réveque et annulle le legs universel que j'ai fait au sieur "Charles Bourbon, curé de N., par le dixième article de mon testament, et au lieu et place du dit legs, je lui donne et lègue cent livres courant, pour être employées de la manière que sa religion lui dictera, "et de plus, tous mes papiers manuscrits, dont il voudra détruire au "plus tôt, sans les communiquer, ceux qu'il jugera ne devoir pas "conserver.

" J'institue mon légataire universel mon dit frère N. en lieu et

" place du dit sieur Charles Bourbon.

"Je confirme toujours la nomination que j'ai faite du dit sieur "Charles Bourbon pour mon exécuteur-testamentaire, et le nomme d'abondant pour exécuteur de mon présent codicile, voulant et "entendant que mes dits testament et codicille soient accomplis et "exécutés ensemble dans les points et articles auxquels je n'ai point dérogé par le présent codicille.

"Fait, écrit, ordonné et signé de ma main, au presbytère de N., comté de N., province du Bas-Canada, les jour et an susdits.

" N., Curé de N. "

Nous croyons devoir ajouter, pour l'information du jeune curé, que les hommes de loi instruits sont d'opinion que le testament solennel par-devant notaires est préférable, sous presque tous les rapports, au testament olographe. Et pour le mettre à même d'en faire la comparaison, nous n'hésitons pas à joindre ici un petit détail des formalités nécessaires pour la validité du testament solennel ordinaire. L'extrême importance qu'un ecclésiastique doit mettre dans la rédaction d'un testament où il est question des biens sacrés de l'autel est le motif louable qui nous fait prolonger cet article.

Le testament solennel doit être passé par-devant deux notaires, ou

par-de v
pas d
l'un
doit
doit
ni rs
par l
téme
soier
du t
nom

oélék mett

en p

des set l'avoir dans

L

que éleve unio voir

j'ai

ions

e de

les

ieur

sta-

vres

era,

pas

ı et

ieur

ome

et oint

N.,

que

nnel

au

npa-

lités

ême l'un

otif

ou

"

par-devant un notaire et deux témoins idoines, suffisants, mâles, agés de vingt et un ans accomplis, et non légalaires. Ces témoins ne doivent pas être parents entre eux, ni avec le notaire, ni avec le testateur, et l'un d'eux, au moins, loit signer, à peine de nullité. Ce testament doit être dicté par le testateur, et non par une autre personne, et il doit être écrit au long, sans chiffres ni abréviations, sans interlignes ni ratures; et les renvois en marge, s'il y en a, doivent être approuvés par les lettres initiales des noms du testateur, des notaires et des témoins. Il est essentiel que le second notaire ou les deux témoins soient présents, depuis le commencement jusqu'à la fin de la rédaction du testament, et que mention soit faite que le testament a été dicté et nommé par le testateur, et qu'il lui a été lu et relu par l'un des notaires, en présence de l'autre, ou en présence des témoins.

Nous croyons rendre service aux curés, qui pouvent avoir occasion de célébrer, avec dispense, des mariages entre catholiques et protestants, en mettant ici l'instruction suivante :

#### INSTRUCTION

POUR LA

### CELEBRATION DES MARIAGES MIXTES.

Le prêtre qui a reçu une dispense l'autorisant à célébrer un mariage de ce genre doit observer ce qui suit :

1° Il engagera la partie catholique à se préparer, par la réception des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, aux grâces du mariage, et l'avertira de l'obligation qu'elle contracte de faire tout en son pouvoir pour convertir la partie protestante à la foi catholique, et d'élever dans la même foi les enfants de l'un et de l'autre sexe qui naîtront de son mariage.

2° Il ne consentira à célébrer un tel mariage que sous la condition que la partie protestante promettra, par écrit et sous serment, de laisser élever dans la religion catholique tous les enfants qui naîtront de son union avec la partie catholique.

3° Il exigera que les époux ne se présentent ni avant, ni après le

mariage catholique, à un ministre protestant pour contracter mariage devant lui.

- 4º Il célébrera ce mariage à la sacristie ou au presbytère, ou même à domicile, mais jamais à l'église.
- L° Il ne pourra assister au mariage que comme témoin, et par conséquent il n'y portera ni surplis ni étole, et n'y fera aucune prière, ni autre cérémonie religieuse (1).
- 6° Avant le mariage il exigera de la partie protestante la promesse dont la formule est ci-jointe, et la lui fera lire et signer en présence de deux témoins capables, autant que possible, de signer leurs noms. Il la signera lui-même et la conservera en dépôt dans les archives de la paroisse.
- 7° Les parties se donneront mutuellement, en présence du prêtre et d'au moins deux autres témoins, le consentement de mariage, sans qu'il soit permis de le leur demander. L'époux dira : "Je prends N. qui est ici présente pour ma femme et légitime épouse ;" et l'épouse dira ensuite : "Je prends N. qui est ici présent pour mon mari et légitime époux."
- 8° Dans l'acte de mariage, il fera mention de la dispense qui l'autorise à marier une partie protestante avec une partie catholique, et à le faire sans aucune publication de bans.

# FORMULE D'ACTE DE MARIAGE.

Aujourd'hui

mil huit

cent

vû la dispense accordée par Monseigneur Archevêque de Québec, (ou par Monsieur N. vicaire général du diocèse)

(1) Aujourd'hui les l'yêques de la province sont autorisés par un indult à permettre, dans certains ces particuliers, de célébrer ces mariages mixtes avec quelque solennité, et de les accompaguer de prières et de cérémonies reidueses.

à l'e prote d'un mine mari accor sieur mari nous

> Je deva ticul

> ont o

Mon

pour mari toute et ro

E

témo l'ann à l'effet de lever la défense de l'Eglise qui empêche N. catholique (ou protestant), fils majeur (ou mineur) de N. et de N. de telle paroisse, d'une part; et N. protestante (ou catholique), fille majeure (ou mineure) de N. et de N. de telle paroisse, d'autre part; de contracter mariage ensemble; vû aussi la dispense de toute publication de bans accordée au même effet par le dit Seigneur Archevêque (ou par le dit sieur vicaire général), n'ayant découvert aucun empêchement au dit mariage (mentionner ici le consentement des parents, si besoin est), nous, prêtre soussigné, avons reçu leur mutuel consentement de mariage, en présence de N. et de N., qui ont signé avec nous (ou qui ont déclaré ne savoir signer).

# FORMULE DE LA PROMESSE.

Je, zoussigné, voulant contracter mariage avec

devant un prêtre catholique, autorisé à cet effet par une dispense particulière de

> promets sous serment en présence de prêtre

et de

Monsieur

go

ne

ar

re,

80

de

Il

la

et 'il

ui ra

ne

ui

et

it

témoins

pour ce appelés, que je laisserai à tous les enfants qui naîtront de mon mariage avec l dit

toute liberté de suivre et de pratiquer la religion catholique, apostolique et romaine, et aussi que je ne gênerai en aucune manière l dit

dans l'exercice de la même religion.

En foi de quoi j'ai signé la présente promesse avec le dit Monsieur et les dits

témoins, le jour du mois de de l'année mil huit cent soixante



## BANC DE LA REINE.(1)

EN APPEL

DISTRICT DE MONTRÉAL.

MICHEL SÉNÉCAL, fils de Louis,
(Défendeur en Cour Inférieure.)

Appelant.

et

PIERRE JARRET DIT BEAUREGARD,

(Demandeur en Cour Inférieure,)

Irtim(.

Jugé que, dans la paroisse de Ste. Anne de Varennes, l'usage ayant été que le curé présidût les assemblées générales, l'élection de marguillier, faite sous sa présidence, était valable ; qu'en l'absence de loi positive, les usages établis en pareil cas, doivent être maintenus ; et que la prétention que cette élection était nulle, parce que l'assemblée n'avait pas été présidée par le plus ancien marguillier, était, sous les circonstances, non fondée.

Par sa requête libellée, l'Intimé se plaignait de l'usurpation faite par l'Appelant de la charge de nouveau marguillier au préjudice de l'Intimé qui avait été légalement élu marguillier, sous la présidence du marguillier en charge et comptable, le 27 décembre 1857, à une grande majorité; et il alléguait entre autres choses:

Qu'ayant été déclaré élu marguillier, par le marguillier en charge, il aurait été dûment installé en la manière ordinaire, sans opposition, dans le banc d'œuvre de l'église de la paroisse de Varennes, le dimanche, 1er février 1858:

Que le dimanche suivant, l'Appelant s'est illégalement emparé de la place de l'Intimé dans le banc d'œuvre, et l'aurait occupée durant le service divin du matin et aurait toujours continué à s'en emparer.

L'Intimé conclut par sa requête, à ce que son élection, comme nouveau marguillier, soit déclarée valable, à l'expulsion de l'Appelant du banc d'œuvre, et au paiement de la pénalité de £100, avec dépens.

Par légale dence constr méme telles

L'A il con liée, l

Le ce qui " I avoca

le tou

que l' 1857, réal, à avoir été pr et fab sidée

Anne

l'élect

l'œuvi

nulle.

"E
dit Mi
fils de
guillie
Varen

margu dit Mi condar distrai L'as

nonça 1° écrite

<sup>(1)</sup> Ce jugement, qui servira de précédent dans des cas semblables, a été publié depuis l'impression de ce "Recueil;" c'est ce qui explique pourquoi il est placé à la fin de l'ouvrage.

Par sa réponse à cette requête libellée, l'Appelant prétendit avoir été légalement élu nouveau marguillier à l'assemblée tenue sous la présidence du curé qui, conformément à la loi et à l'usage immémorial et constamment suivi dans les paroisses du diocèse de Montréal et nommément dans celle de Ste. Anne de Varennes, a le droit de présider telles assemblées.

L'Appelant allégua en outre que l'élection de l'Intimé était nulle, et il conclut au renvoi de la requête libellée. La contestation ayant été liée, les parties procédèrent à la preuve de leurs allégués respectifs.

Le jugement rendu en cette cause par la cour supérieure comportait ce qui suit :

"La cour, après avoir entendu les parties dans cette cause par leurs avocats respectifs, examiné la procédure et les pièces de record, et sur le tout mûrement délibéré, considérant qu'il appert par le témoignage que l'assemblée des marguilliers et notables, tenue le 27 de décembre 1857, en la paroisse Ste. Anne de Varennes, dans le district de Montréal, à laquelle assemblée, le dit Michel Sénécal, fils de Louis, allègue avoir été dûment élu marguillier en charge de la dite paroisse, n'a pas été présidée par le marguillier en charge ou autre marguillier de l'œuvre et fabrique alors et là présent; et vû que la dite assemblée a été présidée par Messire Joseph Desautels, prêtre, curé de la dite paroisse Ste. Anne de Varennes, malgré l'objection dûment faite à telle présidence, l'élection de Michel Sénécal, fils de Louis, comme marguillier de l'œuvre et fabrique de la dite paroisse de Ste. Anne de Varennes, est nulle.

it

r

A

1

"Et considérant qu'il n'y a aucune preuve légale de l'élection du dit Michel Sénécal, fils de Louis, la cour ordonne au dit Michel Sénécal, fils de Louis, d'abandonner et laisser immédiatement la charge de marguillier de l'œuvre et fabrique de la dite paroisse de Ste. Anne de Varennes, et lui défend d'assumer et remplir à l'avenir les fonctions de marguillier de l'œuvre et fabrique de Varennes. Et la cour évince le dit Michel Sénécal, fils de Louis, de la dite charge de marguillier, et le condamne à payer les frais de la présente poursuite au demandeur, distraits en faveur de MM. Lafrenaye et Pepin, avocats du demandeur."

L'affaire étant portée devant le tribunal d'appel, ce dernier se prononça d'une manière contraire, en motivant sa décision comme suit :

1° "Considérant qu'il n'existe dans le Bas-Canada aucune loi écrite positive, qui donne le droit ou réglemente l'exercice du droit de présider les assemblées tenues pour élire des marguilliers; considérant que le droit de présider est uniquement réglé par l'usage qui fait loi en pareil cas:

2° "Considérant qu'il est établi en fait que dans la paroisse de Ste. Anne de Varennes, le curé a de tout temps présidé ces assemblées, recueilli les voix et proclamé le marguillier élu, que, dans l'assemblée en question, tenue sous la présidence du curé, l'Appelant a été légalement élu, et dûment proclamé marguillier de la dite œuvre et fabrique de Varennes, et, que, par conséquent, il est légalement en possession de cette charge, et doit être maintenu dans cette possession :

3° "Considérant que l'intimé n'est nullement fondé dans les prétentions émises dans sa requête, et qu'il doit être débouté de ses conclusions:

4° "Considérant que, dans le jugement dont est appel, il y a mal jugé, en ce qu'entr'autres dispositions, il déclare nulle l'élection de-l'Appelant, sur le principe que l'assemblée a été présidée par le curé et non par un marguillier;

"Infirme le susdit jugement, savoir, le jugement rendu le 30 octobre 1858, par la cour supérieure siégeant à Montréal, et faisant droit sur la requête de l'Intimé, demandeur en la dite cour supérieure, le déboute de sa dite requête et de toutes les conclusions contenues en icelle, déclare que l'Appelant, défendeur en la dite cour supérieure, a été également élu marguillier de la dite œuvre et fabrique de la paroisse de Varennes, et le maintient dans la possession et l'exercice de cette charge, et condamne l'Intimé aux dépens de l'instance, taut en la dite cour supérieure qu'en cette cour, etc., etc., etc."

Al

Le dans dans le dans le Un désign

et pag

ABSO
ABSO
fa

ABST

# **TABLE**

en en

te. relée le-

ue on n-

nal leet

ur ite

lé-

le-

a-

e,

u-

# ANALYTIQUE DES MATIERES

PAR ORDRE ALPHABETIQUE.

#### EXPLICATION.

Le premier chiffre marque la page; le second, le numiro de l'article dans cette page.

Plusieurs chiffres à la suite du premier indiquent autant d'articles dans la même page,

Un point et une virgule oprès un chiffre, annonce que le chiffre suivant désigne une autre page.

Exemple. 128, 19; et 129, 20, 21, 22, &2., veut dire page 128, no. 19; et page 129, nos. 20, 21, 22 et suivants.

## $\mathbf{A}$

ABSOLUTION Sacramentelle, 129, 19; 130, 20, 21, 22, &c.

ABSOUTE pour les défunts, prohibée après la messe un jour de fête, 191, 1; 192, 2. Absoute pour un prêtre, 192, 3;—par qui elle doit être faite, 192, 4. Peut-on changer les paroles, Non intres in judicium, &c., 192, 5. Absoute après la messe du jour, 195, 26.

ABSTINENCE, 5. Dispense de l'abstinence, 163, 1.

RÉN

BÉN

BIBI

BIBI

BIN.

BOI

BOI

BRE

CAL

CAL

CAN

CAS

CAT

CÉI

CH.

CH

CH.

CH.

AMICTS, &c., et autres linges de l'autel, ils doivent être de toile, 194,17. ANNEAU nuptial, faut-il le bénir aux secondes noces, 195, 18.

ANNIVERSAIRES des défunts dans les fêtes doubles, 198, 10;—dans les jours de fêtes doubles-majeurs, 198, 11;—transférés, 193, 12; 194, 18. Anniversaire de la consécration de l'Evêque, 194, 14; 254, 9;—de la création et du couronnement du Souverain-Pontife, 194, 15

ANTIENNE de la Ste. Vierge, après vépres, 84, 15. Antienne Ave Regina, elle doit toujours se dire le 2 de février, 195, 19;—se dit debout les samedis du carême, aux vépres avant midi, 195, 20.

ARCHIPRETRES. Quels sont leurs pouvoirs, 95, 15,

ARCHIVES des fabriques, 307.

ASSEMBLÉES de fabrique et de paroisse, 307.

ASPERSION de l'eau bénite le dimanche, 195, 21, 22 et 23; 208, 2.

ASSOMPTION Fête de l'Assomption de la Ste. Vierge, 167, 8.

AUBERGES mal réglées. Conduite à tenir à l'égard de ceux qui les tiennent, 152, 3 et 4.

AUMONES, ou rétributions de messe, 173, 17.

AUTEL consacré, 73, 23. Ne rien mettre sur l'autel que le Missel, 74, 27. En ôter la poussière, &c., 74, 29. Autels privilégiés, pouvoir de les ériger, 173, 18. Autel sous lequel un corra est enterré, 192, 6;—portatif, en quel cas il a besoin d'une nouvelle consécration, 192, 7;—privilégié, quant à la messe qu'il faut y dire pour gagner les indulgences, 192, 8; 193, 9; 251, 2 et 3. Peut-on en ériger plusieurs dans la même église, 251, 1. L'indulgence de l'autel privilégié peut-elle délivrer une âme, 252, 4. Le privilége attaché, non à la pierre sacrée, mais à l'autel, 253, 5 et 6. Le privilége censé accordé à un autel fixe, 253, 7. Ce qu'il faut entendre par autel fixe et autel portatif, 253, 8.

## B

BAISERS. Quels sont ceux qu'il faut omettre en présence du S. Sacrement exposé, 231, 17.

BALS et danses réprouvés, 53, 1.

BANS de mariage, 321.

BANCS d'église, 6, 1; 810.

BAPTEME, au plus tôt après la naissance, 6, 2;—hors de l'église, 7, 3;—dans les maisons particulières, 7, 4;—sous condition, 7, 5. Cérémonies du baptême à suppléer à un adulte catholique, 195, 1;—à un hérétique la validité du baptême par un seul témoin, 255, 10. Baptême quant à l'heure où on doit l'administrer, &c., 312.

BAPTISTERE. Il doit y en avoir un dans l'église, 8, 6.

BEDEAU et sacristain, 313,

BÉNÉDICTION des Fonts-baptismaux, 8, 7;—des femmes, 10, 8;—des l'eau, 10, 9. Bénédiction du S. Sacrement, 11, 10;—après la masse paroissiale, 84, 14. Bénédictions réservées, 94, 12. Bénédiction que le pénitent doit demander avant de commencer sa confession, 127, 12. Bénédiction des cloches, 174, 19;—de l'anneau, aux secondes noces, 195, 18;—de l'eau, le Samedi-Saint, 196, 4;—des Fonts-baptismaux, 197, 5, 6, 7, 8 et 9;—des cierges, des cendres, &c., par le célébrant de la messe, 197, 10;—Bénédictions solennelles, sans chant, 198, 11;—du prêtre, à la fin de la messe, 198, 12;—du peuple avec le ciboire, 198, 18. Bénédiction nuptiale à omettre, quand l'épouse est veuve, 198, 14. Bénédictions pour lesquelles le Rituel ne donne point de formules, 198, 15. Des croix, 16. Bénédiction des rameaux, &c., 298, 3;—des objets de piété, croix, médailles, &c., 296, 46.

BENITIER, 11, 11.

les

94,

15

nα, les

nt.

7.

les

orul-

lle

śe.

ζe,

nŧ

10

nť

BIBLES falsifiées 11, 12 :- sans approbation, 11, 12.

BIBLIOTHEQUES paroissiales, 12, 18.

BINAGE. Purification du Calice, 200, 8.

BOIS de grêve, 814.

BOISSONS enivrantes. Personnes concernées dans la vente de ces boissons que l'on doit regarder comme indignes de l'absolution, 152, 4.

BREVIAIRE. Permission de dire Matines la veille, à 2 h. après-midi, 114, 25.

#### C

CALENDRIER du diocèse. Dans le doute, on doit s'y conformer, 200, 1.

CALICES d'étain, &c., interdits, 72, 18. Un calice perd sa consécration quand il est doré de nouveau, 200, 2. Le prêtre qui bine peut se servir à la seconde messe d'un calice différent, 200, 8. Comment purifier le calice qui a servi à la première messe, 200, 4.

CALOTTE. Défense de la porter à la messe, 254, 18. Est-il permis de s'en servir en allant porter le S. Viatique, 298, 3.

CANTIQUES en langue vulgaire, le jour de la fête du S. Sacrement, 202, 7 Sont-ils permis aux saluts du S. Sacrement, 202, 8. Cantique Benedicite omnia, &c., pour l'action de grâces après la messe, est-il de précepte, 256, 12.

CAS RÉSERVÉS, 13, 1;—au Pape, 14, 2;—à l'Evêque, 17, 3. Permission d'en absoudre, 18, 4.

CATÉCHISME, 22, 5 :-et prédication, 24, 6. Mandement concernant le catéchisme, 84, 13.

CÉRÉMONIAL de la province, 25, 7;—des Evêques, il faut l'observer, 203, 13.

CHAPE, pour les vêpres, 235, 19.

CHAPELLE domestique de l'Evêque, quant à la permission d'y dire la messe, 202, 10.

CHANTRES. Autorité du curé sur eux, 314.

CHARIVARI, 27, 8,

CHASUBLES de coton permises, 202, 11

CHEMIN de la croix, quant à la manière de l'ériger, de réparer la nullité de l'érection, quant aux croix, aux images, &c., 289, 42.

CIERGES et chandeliers, 78, 25. Les marguilliers obligés de fournir les cierges, 100, 8. Bénédiction des cierges, 197, 10. Distribution des cierges, 202, 6. Cierge pascal, 202, 12.

CIMETIÈRE, 28, 9; 314.

CLOCHES. Quand les sonner le Samedi-Saint, 202, 5. Bénédiction des cloches, 174, 19. Peut-on les sonner pour une solennité civile, 255, 11.

CŒUR, Sacré-Cœur, indulgences attachées à cette confrérie, 181, 32.

COMÉDIES condamnées, 29, 10.

COMMÉMORATION de S. Joseph en la fête des Epousailles de la Sainte Vierge, 169, 10;—du patron ou titulaire, 204, 20;—dans les églises dédiées à la Ste. Vierge, 205, 21.

COMMISSAIRES d'écoles, 67, 5 et 6.

COMMUNION, première, 30, 12;—pascale, 31, 13, Punition de ceux qui y manquent, 31, 14. Communion en viatique, 32, 15. Ordre pour la communion des malades, 34, 16 ;—pour le viatique aux prêtres, 38, 17,. Communion periolse à la messe de minuit, 471, 13;—aux messes de Requiem, 204, 16. Communion du clergé le Jeudi-Saint, 204, 17 et 18. Peut-on diviser les hosties, quand il n'y en a pas assez pour les communiants, 204, 19,

COMPLICES, 30, 11. Le pouvoir d'absoudre son complice in sexto ne s'accorde jamais, 96, 19,

CONCILE provincial, le premier, 40, 18;—le second, 41, 19. Concile de Trente, quant au décret *Tametsi*, publié dans toute l'Amérique Britannique, &c., 815.

CONCURRENCES des octaves des fêtes de la Ste. Vierge avec les doubles mineurs, 205, 24.

CONFÉRENCES ecclésiastiques, 41, 20.

CONFESSEUR, quant aux qualités qu'il doit avoir, 121, 5,

CONFESSION et communion pascales, 48, 24. Confession faite à un autre AVELSTOIT et communion pascaies, 40, 24. Confession latte a un autre que son curé, permise, 48, 25;—recommandée, 48, 26. Confession des Religieuses, 49, 27;—des enfants, 49, 28;—des femmes, 50, 29;—dans la nuit, 50, 30. Confession, quant au temps et au lieu, 123, 6. Confession générale, indulgence pour le prêtre qui l'entend, 184, 38;—pour le pénitent qui la fait, 184, 39.

CONFESSIONNAL, 50, 31, 123, 7.

CONFIRMATION, 46, 21.

CONFITEOR à répéter dans l'administration des sacrements, 257, 13.

CONFRÉRIES, 47, 22 :—de la Sainte-Famille, 47, 28. Pouvoir de les ériger, 174, 20. Confrérie du Saint et Immaculé Cœur de Maric, 175, 21, Sanation de toutes les érections et confréries, 175, 22. On ne doit ériger aucune confrérie sans consulter l'Evêque, 203, 14. On ne peut en ériger deux dans le même lieu, 203, 15. Des confréries en général, 293, 44. Confrérie du St. Scapulaire, 295, 45.

CONTROVERSE, 51, 32.

CORPORAUX, 72, 20,

COU CRE

CRO

CRU

CUR

DAN DÉC

DÉD DÉF

DIM.

DIM DISC

DIS DIS

DOM DRO COUTUMES louables. Il faut les conserver, 205, 25;—elles ne prescrivent point contre les Rubriques, 205, 26;—il faut abolir celles qui sont contre le Missel Romain, 205, 27.

CREDO. Peut-il être modulé par l'orgue, 242, 32.

CROIX d'autel. S'il faut les bénir, 206, 28 ;—s'il faut les ôter en présence du S. Sacrement exposé, 206, 29. Les croix destinées à l'usage des particuliers, 206, 30.

CRUCIFIX devant le S. Sacrement exposé, 74, 26.

CURÉ. A lui appartiennent toutes les fonctions ecclésiastiques dans son éghse, 232, 2;—ses droits, 233, 3. Curés amovibles, 51, 33. Curés, obligés de prier pour l'Egliso, 52, 34;—leurs droits, 64, 22.

#### D

DANSES et bals réprouvés, 53, 1.

es

0-

te es

ui

la,

lé

1-

16

8

ŋ

DÉCRETS de la Congrégation des Rites, leur autorité, 207, 1. Ils n'ont pas besoin d'être promulgués, 207, 2. Ils dérogent à toutes les coutumes, 207, 3.

DÉDICACE de la Cathédrale, &c., (fête de la), 165, 5. Féte de la Dédicace en occurrence avec celle du titulaire, 207, 4. On doit, en cette fête, allumer des cierges devant les croix qui sont sur les murs, 207, 5.

DÉFUNTS (Messes pour les), 172, 16. Application du sacrifice de la messe le jour de la Commémoration de tous les défants, 207, 6. La récitation privée de l'office des défunts peut se faire la veille, après les vépres de la Toussaint, 208, 7.

DIMANCHES et Fêtes. Les curés doivent inspirer la crainte de les profaner, 56, 2.

DIME. On ne doit pas admettre aux sacrements ceux qui refusent de la payer, 57, 3 et 4; 58, 5. Quels sont les grains dont il faut payer la dime, 317.

DISCIPLINE ecclésiastique. Eloge du clergé, 58, 6. Assiduité à l'oraison, 58, 7;—à dire la messe, 59, 8. Obligation de porter l'habit clérical et la tonsure, 59, 9. Soin de fuir le monde et de se conserver sans tache, 59, 10;—d'employer le temps utilement, 59, 11 et 12;—de ne pas loger chez les lafques, et de ne pas se faire servir par des femmes, 59, 18 et 14;—de ne pas se trouver seul avec elles, 60, 15. Défense de fréquenter les spectacles, 60, 16;—de proférer des railleries, 61, 17;—de perter a perruque, 61, 18. Exhortation à l'uniformité de conduite, à l'union, à la soumission à l'Eréque, &c., 61, 19. Respect que les fidèles doivent à leurs pasteurs, 62, 20. Droits de l'Eréque de porter des Ordonnances sur la discipline, dans son diocèse, 264, 22.

DISTENSES des bans à conserver, 63, 21.

DISPENSE de l'abstinence, 163, 1;—de l'obligation d'appliquer la messe pour le peuple, 164, 2;—du précepte d'observer certaines fêtes, 164, 3; —de l'obligation de célébrer les offices aux fêtes de dévotion, 165, 4.

DOMICILE, 321.

DROITS des curés et des fabriques, 6±, 22 ;—des curés, quant à la célébration des maringes, 64, 23.

### $\mathbf{E}$

EAU bénite. S'il faut exorciser le sel, chaque fois qu'on bénit l'eau, 195, 24;—doit être ôtée de l'église durant les trois derniers jours de la Semaine Sainte. 195, 25.

FE

FF

FF

G.

H

H

- ÉCOLES. Choix des maîtres, 66, 1. On ne doit pas souffrir qu'on y enseigne les enfants des deux sexes ensemble, 66, 2. Choix des instituteurs pour les écoles primaires, 66, 3. Les écoles de filles, ou d'enfants des deux sexes, ne doivent pas être conflées à des hommes, 60, 4. Jugement que les confesseurs doivent porter au tribunal à l'égard de ceux qui méprisent cette règle, 67, 5. Refus de l'absolution aux parents qui envoient leurs enfants aux écoles mixtes, 67, 6; —aux instituteurs sans capacité de même qu'aux commissaires qui les engagent, 67, 7. Ecoles des Sœurs, les curés invités à les établir dans leurs paroisses, 67, 8.
- EGLISE. Soin que les curés doivent avoir d'y faire observet l'ordre, 68, 9.

  Place que chacun doit y occuper, 68, 10. Manière de s'y tenir durant la messe, 68, 11. Une église polluée est-elle réconciliée par la célébration de la messe, '208, 1. Est-il permis de faire l'aspersion, les dimanches, dans les églises qui ne sont pas paroissiales, 208, 2;—d'y faire la bénédiction des Rameaux, &c., 208, 8;—d'y garder le Saint-Sacrement, 209, 4.
- ELECTION d'un nouveau marguillier, 323; 344.
- ENCENSEMENT après l'évangile, 243, 1;—du S. Sacrement au moment de la bénédiction, 243, 2;—au Magnificat, 243, 3.
- ENFANTS de chœur, 324. Enfants des deux sexes, et aussi du même sexe, séparés de lit, 70, 12 et 13. Enfants malades, comment les préparer à recevoir les derniers sacrements, et comment les leur administrer 70, 14.
- ETOLE pour confesser, 123, 8; 241, 21. Peut-on s'en servir pour chanter les offices, 241, 20;—hors l'administration des sacrements, 241, 22;—pour précher, 241, 28. Le prêtre assistant à la messe peut-il la porter, 241, 24 et 25. La coutume peut-elle dispenser les confesseurs de la prendre, 241, 26 et 27. Le célébrant peut-il s'en revêtir pour chanter les vépres, 242, 28. Peut-elle être suppléée, pour la communion générale, par les autres habits sacrés, 242, 29. Comment le prêtre-assistant, au salut du S. Sacrement, doit il s'en servir, 242, 30.
- EUCHARISTIE. Respect et dévotion que les curés doivent tâcher d'inspirer pour cet auguste sacrement, 71, 15. Soin qu'ils doivent prendre de tout ce qui y a rapport, 71, 16. Comment ils doivent la porter, quand ils sont obligés d'aller administrer les malades, 72, 19. Soin de renouveler les saintes espèces, 74, 30. (Voyez S. Sacrement).

#### EXHUMATION, 324.

EXTREME-ONCTION. Ordre que l'on doit observer en allant administrer ce sacrement, 75, 31. Onction des pieds, 210, 12. Peut-on garder l'huile des infirmes au presbytère, 231, 15.

#### F

FARRIQUE. Ses biens, 324 :- ses droits, 64, 22.

95,

tn-

nts 4.

nts

7. 8.

9. int

la

nt,

de

ĸe.

ù

er er

la er le,

ıu

er

18

er

99

FAMILLE (Ste.) Indulgences accordées à la Confrérie de la Ste. Famille,

FEMMES. Désense de se faire servir par elles, 59, 18 et 14;—de se trouver seul avec elles, 60, 15. Femmes vêtues indécemment, il leur est désendu de s'approcher des sacrements en cet état, 77, 1. Désense aux prêtres de les y admettre, 78, 2;—de leur donner l'absolution, lorsqu'elles se montrent ainsi vêtues en public, 78, 3.

FETES. Approbation donnée par le S. Siège à la suppression de quelquesunes, 70, 4. Comment célèbrer les fêtes d'obligation, 82, 5. Quelles sont les fêtes d'obligation dans le diocèse, 82, 6. Comment il faut les annoncer, 83, 7. Fêtes supprimées, 83, 8. Procession de la S. Marc et des Rogations, 83, 9. Fête de l'Assomption remise au dimanche, 83, 10. Procession du S. Sacrement, 83, 11. Fêtes patronales supprimées, 85, 16. Fête de l'Assomption, sa solennité, 85, 17;—de la Ste. Famille, 86, 18;—de S. Flavien et Ste. Félicité, 86, 19. Dispense d'observer certaines fêtes, 164, 3.

FETES de dévotion. Dispense pour les curés de célébrer les offices ces jourslà. 165. 4.

FETE de la Dédicace de la Cathédrale et de toutes les églises du diocèse, 165, 5;—de S. Joseph, comme premier patron du pays, 166, 6; 167, 7;—de S. Flavien et Ste. Félicité, *ibid*. Fêtes secondaires de N. S. et de la Ste. Vierge en occurrence avec d'autres, 211, 5. Fête du précieux Sang, par rapport aux antiennes des II vépres, 211, 6. Fêtes d'obligation, 211, 7.

FONDATIONS, dont on doit garder un tableau, 87, 21.
 FONTS-BAPTISMAUX dans l'église, 87, 22. Bénédiction des Fonts baptismaux, 8, 6; 197, 5, 6, 7, 8 et 9.

#### G

GÉNUFLEXION, devant le S. Sacrement, 212, 1 et 2;—à la bénédiction de l'Evêque, 212, 3;—au verset Et incarnatus est, &c., 213, 4. Comment le célébrant doit la faire en arrivant à l'autel, et en le laissant, 213, 5. Comment les ministres de l'autel doivent s'agenouiller à la bénédiction donnée avec le S. Sacrement, 213, 6;—devant le S. Ciboire exposé, 213, 7. Génuflexion à la croix dans les trois derniers jours de la Semaine-Sainte, 213, 8.

## H

HABIT ecclésiastique. Obligation de le porter, 59, 9. HONORAIRES, 324. HUILE des infirmes. Peut-on la garder au presbytère, 231, 15. HUILE de Pétrole, 214, 2.

23

#### T

INCLINATION de tête pu nom de Jésus, &c., 202, 9, INDULGENCES. Défense d'en publier sans qu'elles aient été reconnues par l'Evêque, 88, 1. Indulgences des fêtes patronales des parolsses, 176, 24.

de la Société de Tempérance, 176, 25. de la Société de S. Vincent de Paul, 177, 26, de l'Œuvre des Bons Livres, 178, 27. de la Neuvaine de S. François-Xavier, 178, 28. de la Toussaint, &c., 179, 29. de la Dévotion des Dix Vendredis, 180, 80.

des Quarante-Heures de Juillet, 180, 31. de la Confrérie du S. Sacrement, ou de la Bonne Mort, 181, 88,

A FO

JE

JO

de la Confrérie du Sacré-Cœur, 181, 82. de la fête de S. Louis de Conzague pour les Séminaristes. 182, 34,

de la Confrérie de la Ste. Famille, 183, 85. pour les prêtres qui disent la messe pour les défunts de leur Confrérie, 184, 86.

pour les prêtres qui font une demi-heure d'oraison, &c., 184, 87

pour les confesseurs qui entendent une confession générale, pour les pénitents qui font une confession générale, 184, 39.

Les indulgences peuvont être gagnées par les prêtres qui se confessent tous les quinze jours, en certains cas, 184, 40;—aussi par les missionnaires, en pareil cas, sans confession actuelle, 185, 41.

Indulgences pour les prêtres qui font une retraite de cinq jours, 185, 42. pour les fidèles qui font une retraite de trois jours, 186, 42. pour le temps de la Visite Episcopale, 186, 44.

pour la Société de la Propagation de la Foi, 186, 45.

pour les sourds-muets, 187, 46.

Translation des indulgences, 187, 47. Indulgences, quant à leur Prinsipation as induscrices, 161, 41. Induspences, quant a feur publication, 258, 14;—quant a la confession requise pour les gagner, 258, 15; 259, 16; 259, 17. L'absolution sacramentelle n'est pas requise pour gagner les indulgences, 260, 18. Peut-on gagner plusieurs indulgences par une scule communion, 262, 19. La communion pascale peut-elle servir pour gagner les indulgences, 262, 20. Translation des indulgences attachées à certaines fêtes, 292, 43.

INSTRUCTION. Obligation pour les pasteurs d'instruire, 88, 2.

INSTITUTS littéraires, 88, 3 et suivants.

INSTITUTEURS (choix des), 66, 3. Conduite qu'un confesseur doit tenir à leur égard, quand ils s'obstinent à faire l'école aux filles, 67, 5 ;-quand ils sont incapables, &c., 67, 7.

#### J

- JEUDI SAINT. Tous les prêtres appelés à la crémonie doivent communier, 210, 1. Est d permis, ce jour-là, de dire une messe basse, 210, 2 et 3;—de dire la messe dans les églises où l'on ne garde pas le S. Sacrement, 211, 4. (Voyez le mot Communion).
- JEUNE et abstinence. Plusie réponses des Congrégations à ce sujet, 262, 21.
- JOSEPH (S), premier patron du pays, 166, 6. Mémoire de S. Joseph le jour des Epousuilles de la Ste. Vierge, 169, 10. Translation de sa fête, 234, 17.
- IOURNAUX. Devoirs des confesseurs à l'ágard de ceux qui en reçoivent de mauvais, 90, 1. C'est à l'Evêque à juger de la nature des mauvais journaux, 91, 2. Les curés doivent s'abstenir de les nommer en chaire, 91, 3. Les propriétaires, &c., indignes d'absaution, 91, 4.
- JURIDICTION, 325. Règlement de la juridiction du diocèse approuvé par le S. Siége, 91, 5. Juridiction des curés hors de leurs paroisses, 93, 6; —limitée à l'égard des paroisses des villes, 93, 7. Pouvoir de confesser toujours accompagné de celui de précher, 93, 8. Pouvoir de confesser les étrangers dans l'étendue de sa juridiction, 93, 9. Juridiction des vicaires, 94, 10. Pouvoir de tout prêtre de confesser un autre prêtre, 94, 11. Avis par rapport à la commutation des vœux et aux bénédictions réservées, 94, 12. Les prêtres doivent se garder d'excéder les limites de leur juridiction, 94, 18. Les grands vicaires autorisés à le permettre, 95, 14. Pouvoirs des archiprêtres, 95, 15;—des missionnaires des sauvages, 96, 16; 96, 17;—des directeurs du Séminaire de Québec, 96, 18. Le pouvoir d'absoudre son complice én sexto ne sera jamais accordé, 96, 19.

### L

LAMPE devant le S. Sacrement, 214, 1; 825.

LATIN. Recommandation aux curés de l'enseigner, 98, 1.

LINGES sacrés. Les religieuses peuvent-elles les purifier, 228, 60.

LITANIES approuvées, 215, 4;—du Samedi-Saint, 215, 5. Défense de rien ajouter aux litanies, &c., 215, 6. Elles ne doivent pas être publiées sans l'approbation de l'ordinaire, 215, 7.

LIVRES défendus, &c., 11, 14. Traitement de ceux qui les lisent, 11, 15. Livres, Œuvre des Bons Livres, 12, 19. Livres suspects, 98, 2. Indulgences accordées à l'Œuvre des Bons Livres, 178, 27.

LIVRES liturgiques. Ils doivent porter l'approbation de l'Ordinaire,

LOUIS DE GONZAGUE (S). Indulgences pour sa fête, 182, 34.

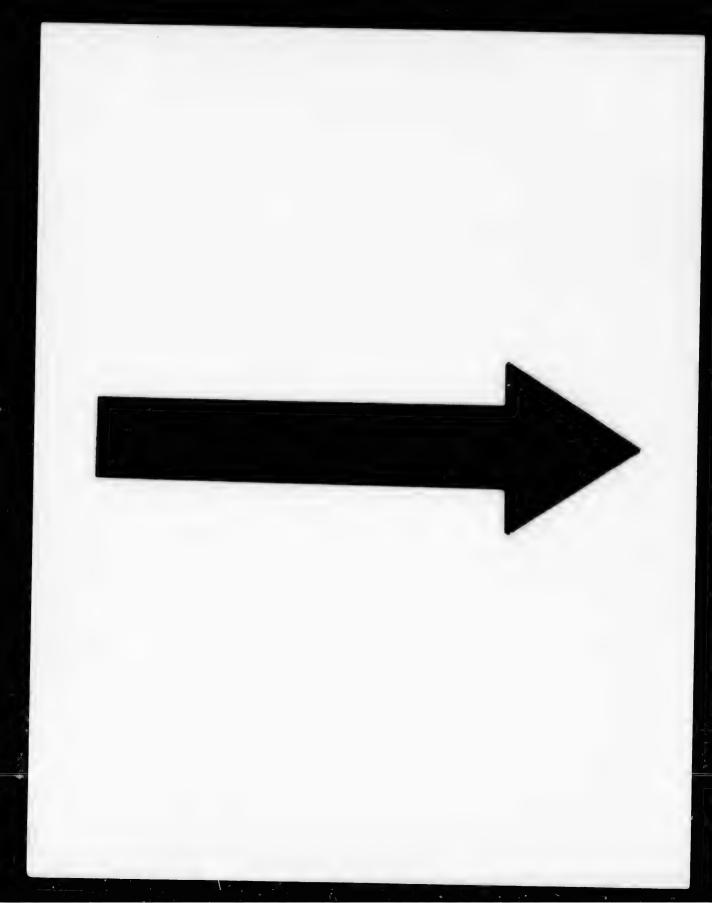

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

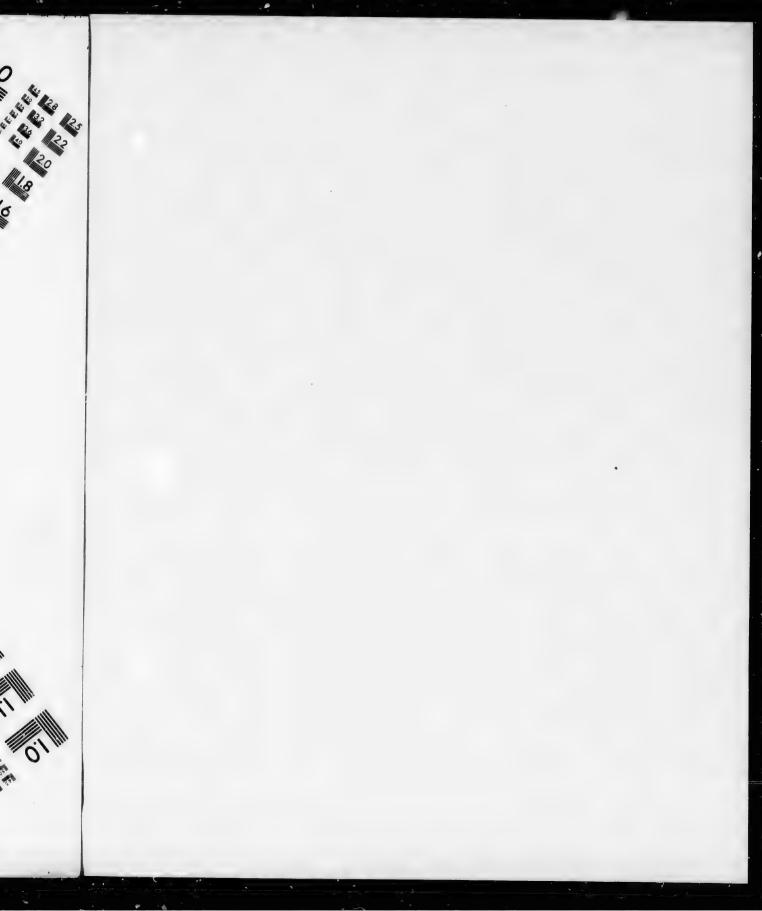

MALADIES contagieuses Devoirs des curés à l'égard de leurs paroissiens qui en sont atteints, 101, 7.

MARC (S). Procession de la S. Marc, 83, 9:

MARGUILLIERS. Ordre de préséance entre eux, 100, 1. Accord qui doit régner entre eux et le curé, 100, 2. Obligés de fournir les cierges, &c., 100, 3;—de faire un inventuire, 101, 5. Manière donils doivent rendre leurs comptes, 100, 4; 325. Marguilliers de Québec, comment se doit

faire leur élection, 101, 6.

MARIAGES à la gaumine. Excommunication portée contre ceux qui contractent de tels mariages, 102, 8. Mariages mixtes, défense aux prêtres d'en célébrer, 104, 9. Instruction sur la célébration des mariages mixtes, 341. Mariages des étrangers, 104, 10. Défense de marier les gens le jour où ils ont communié, 104, 11. Mariage, quant au jour, au lieu et à l'heure où il doit être célebre, 105, 12; 106, 13. Ordre à observer dans la célébration des mariages, 106, 14. Mariages nuls, comment les curés doivent procéder à leur réhabilitation, 110, 15. Droits des curés quant à la célebration des mariages, 64, 23. Mariages entre catholiques hors de la présence du curé, en Canada, 265, 22. Extension de la déclaration de Benoît XIV, touchant les mariages mixtes, à l'Eglise du Canada, 265, 25. La déclaration de Benoît XIV en force en Canada, 266, 26. Les catholiques encourent-ils les censures, en se mariant devant les ministres protestants, 266, 27. Le décret Tametsi peut-il être publié dans les paroisses non érigées canoniquement, 29. Mariages entre catholiques et protestants, quant à l'empêchement de disparité de culte, 267, 28. Mariages des infidèles qui se convertissent, 268, 30. Diverses réponses concernant la dissolubilité des mariages entre infidèles; et touchant les mariages entre chrétiens et infidèles, entre catholiques et hérétiques, 270, 21. Solution de plusieurs questions concernant les mariages mixtes, 278, 32. Mariage quant à la présence du curé, 283, 32. Célébration de plusieurs mariages à la fois, 284, 33. Dispense des empêchements de mariage. 285, 34. Mariages des mineurs, 327.

MATINES et Laudes. Permission de les dire à 2 heures, la veille, 114, 25 ; 171, 12.

MÉDECINE. Désapprobation des prêtres qui l'exercent, 111, 103.

MÉDECINS et chirurgiens, 328.

MÉDISANCE. Devoirs des confesseurs à l'égard des médisants, 113, 23.

MESSE. Exhortation aux prêtres de la dire assidûment, 59, 8. Manière de se tenir, pendant la messe, 68, 11. Stricte défense de la dire dans les maisons particulières, 111, 17;—hors de l'église, 112, 18. Messe des prêtres étrangers, 112, 19. Messe paroissiale, quant à l'obligation d'y assister, 112, 20;—quant à l'heure où elle doit être célébrée, 113, 21;—quant à ce qu'on doit y chanter, 113, 22;—dispense de l'appliquer pour le peuple, 164, 2. Messe de minuit, permission d'y donner la communion, 171, 13; 222, 22;—de l'aurore, permission de la dire immédiatement après la messe de minuit, 172, 14. Messe votive de la Propogation de la Foi, permise, 172, 15.

MESSES solennelles pour les défunts, les jours de doubles-mineurs, 172, 16. Aumônes pour faire dire des messes, permission de les envoyer en pays étrangers, 173, 17. Messe du jour des Morts, laissée à l'intention du prêtre, 207, 6.

Messe, quand doit-on entonner l'Introit, 217, 1. Messe votive pro re gravi, 218, 2;—du S. Esprit, 218, 3;—pour l'exposition du S. Sacrement, 218, 4;—de la Ste. Vierge le samedi, 219, 5;—dans l'octave de

la Fête-Dieu, 219, 6; -les jours de semi-double, 219, 7.

Messe pour les défunts, il n'y faut rien omettre, 219, 8. Messes basses de Requiem, prohibées les jours doubles, 219, 9; dans les églises où le S. Sacrement est exposé, 219, 10 ;--les jours doubles,

môme le corps présent, 219, 11;—pareillement les dimanches, 220, 12.

Messes solennelles de Requiem, le jour anniversaire de la mort permises dans les doubles majeurs, 220, 13;—dans les doubles de lôre classe, le corps étant présent, 220, 14 ;--dans le premier Triduum de la Semaine-Sainte, 220, 15. Ne rien omettre de ce qu'il faut chanter dans ces messes, 220, 16. Messes quotidiennes pour les défunts, quant aux oraisons, 221, 17, 18, 19, et 20. Messe qu'il faut dire pour un prêtre défunt, 221, 21.

Messe de minuit, est-il permis d'y donner la communion, et de dire

les deux autres messes immédiatement après, 222, 22 et 23.

Dans les messes privées, les jours de semi-double, on peut ajouter une

oraison pour un défunt, 222, 24.

Messes des solennités transférées, quant aux mémoires, 222, 25 et 26; des Rogations, &c., par rapport aux mémoires, 223, 27 et 28. Obligation d'appliquer le S. Sacrifice de la messe pour le peuple, 223, 29, jusqu'à 225, 38.

Messes enjointes aux nouveaux prêtres, quant aux jours où on doit les dire, 225, 39. Messes privées prohibées le Samedi-Saint, 225, 40;

ans

oit

c., lre

oit

nes

ges ier

au

13. res

15.

ces

23. es

nt

oit

les Le

à

ui té

ng de

ge

es 4.

5;

άe

es

69 'y

er

la re

Messe dans une église étrangère, elle doit être conforme à l'office de cette église, et de quelle manière, 225, 41, 42, 48 et 44; 226, 45;

Messes privées, le servant y doit-il accompagner le célébrant allant donner la communion, 226, 46. Y peut-on employer deux servants, 226, 47; des clercs portant des flambeaux, 226, 48; y allumer plus de deux cierges, 226, 49; s'y servir du ministère d'une femme, 226, 50.

Le prêtre peut-il continuer la messe, pendant qu'on chante le

Symbole, 226, 51; prêcher après la communion, 227, 52. La croix d'autel et les chandeliers ne peuveut pas rester couverts pendant la messe, 227, 53. Défense de se servir d'ornements de différentes couleurs, 227, 54. On satisfait à l'obligation de dire la messe pour les défunts, en disant la messe du jour, 227, 55,

Messe de mariage, 227, 56; 228, 57, 58 et 59.

Avant que la messe soit célébrée dans l'église paroissiale, on peut la dire dans les autres églises, 228, 61.

Messe de minuit dans les chapelles publiques, 228, 62, Office et messe basse dans les chapelles publiques, les trois derniers jours de la Semaine Sainte, 228, 63. Messe du Samedi Saint, quant à la communion des fidèles, 229, 64,

MISSIONS dans les paroisses, 113, 24.

MISSIONNAIRES des sauvages, leurs pouvoirs, 96, 16 et 17.

MONDE. Obligation pour les prêtres de le fuir, 59, 10.

MUSICIENS. Place de la *Bande* des musiciens dans la procession du S. Sacrement, 205, 22.

## N

NAPPES d'autel, 73, 24; 286, 85.

NEUVAINE de S. François-Xavier, 175, 21. Indulgences attachées à cetteneuvaine, 178, 28.

NOUVEAU Testament (traduction du), approuvée, 12, 17.

#### O

OCCURRENCE des octaves des fêtes de Notre-Seigneur avec des doubles majeurs, 229, 1; de la fête du Sacré-Cœur avec celle de S. Barnabé 230, 2 et 8; de la fête du patronage de S. Joseph avec celle de S. Marc 230, 4. Cause de préférence dans l'occurrence des fêtes de mêmo rite, 280, 5.

ŒUVRE des Bons Livres, 12, 19.

OFFICES nouveaux, 169, 11. Offices ad libitum, peuvent-ils être transférés, 230, 6. A quel office est obligé celui qui demeure hors de son pays, 230, 7.

ORAISONS prescrites par l'Evêque, 230, 8; 231, 9. Des oraisons que l'on peut ajouter quand on donne la bénédiction du S. Sacrement, 231, 10. Surnoms des saints que l'on doit ôter des oraisons, 231, 11.

OFFRANDE du pain-bénit, 120, 2.

ORAISON mentale recommandée aux ecclésiastiques, 58, 7. Indulgences accordées à ceux qui la font, 184, 37.

ORDONNANCES diocésaines. Obligation pour les curés d'en instruire le pcuple, 115, 1; de les lire une fois l'an, 115, 2; pour tous les ecclésiastiques, de les observer, &c., 115, 2; 116, 4. Elles sont renouvelées et confirmées, 116, 5, 6 et 7.

ORDONNANCE de Louis XV concernant les registres, 189, 3.

ORDRE. Les curés obligés d'instruire les fidèles de l'excellence du sacrement de l'ordre, 116, 8.

ORGUE. Il doit ètre touché suivant les prescriptions du Cérémonial, 281, 14.

ORNEMENTS de toutes couleurs, 74, 28; prohibés, 227, 54.

OSTENSOIR surmonté d'une croix, 281, 12. Le célébrant peut le recevoir, des mains du diacre, lorsqu'il doit donner la bénédiction avec le S. Sacrement, 281, 13.

#### P

PAIN-BÉNIT. Les fidèles obligés à le donner, 120, 1. L'offrande du painbénit est obligatoire, 120, 2.

PALLES, 73, 21. Elles peuvent être couvertes en dessus d'une étoffe de soie, 232, 1.

PAROLES deshonnêtes. Injonction aux curés de refuser l'absolution à cenu qui en ont l'habitude, 121, 4,

PARRAIN, ou prêtre assistant un nouveau prêtre à sa première messe, 288, 7, 8 et 9.

PARRAINS et marraines. Les curés ne doivent pas être parrains, et sont obligés d'avertir les parrains et marraines de leurs obligations, 121, 8.

PASTEURS. Devoirs des fidèles envers eux, 62, 20.

S

tte

les

bé irc

, ű

és,

ys,

on

0.

ecs

16

lé-

es

PATENE. Le prêtre qui donne la communion ne doit pas la tenir, 293, 5, Patène en usage pour la communion des religieuses, 288, 6,

PATRONS ou titulaires des églises paroissiales. Indulgences attachées à leurs fêtes, 176, 24. Commémoration des patrons, &c., 204, 20;—dans les églises dédiées à la Ste. Vierge, 205, 21. Seconds patrons, on ne doit pas dire le Credo à leurs mer es, 233, 10. Ce qu'il faut entendre par patron du lieu, 233, 11. Seconds patrons en occurrence avec un office de même rite, 233, 12. Fatrons des chapelles et des églises des séminaires, quant à l'obligation de côlébrer leurs octaves, 233, 13; 234, 14 et 15. S. Joseph, premier patron du pays, translation de sa fête, 284, 17.

PATRONAGE de S. Joseph. On doit réciter le Symbole à la messe le jour de cette fête, 284, 16.

PENITENCE. Qualités du confesseur pour administrer le sacrement de pénitence, 121, 5. Temps et lieu des confessiona, 123, 6. Confessionnal, 123, 7. Le confesseur doit prendre le surplis et l'étole pour confesser, et prier avant d'entrer au confessionnal, 123, 8. Prières à réciter avant que de commencer à confesser, 124, 9. Dans quel sentiment il doit entrer au confessionnal, et comment il doit s'y tenir, 126, 10. Comment le pénitent doit se présenter et se tenir au confessionnal, 127, 11, Bénédiction qu'il doit demander, et que le confesseur doit lui donner. 127, 12. Comment le pénitent doit faire sa confession, 127, 13. Avis au confesseur sur la manière d'interroger le pénitent, 128, 14:—sur les questions qu'il doit lui faire, 128, 15. Ce que le pénitent doit ajouter après avoir fini l'accusation de ses péchés, 129, 16. Avis que le confesseur doit donner au pénitent, 129, 17. Comment il doit le disposer à l'absolution, 129, 18. Formule de l'absolution, 129, 19. Comment il doit renvoyer le pénitent, 130, 20. Ce qu'il doit observer, quand il ne donne pas l'absolution, 130, 23; —à l'égard des enfants qui sont encore incapables de recevoir l'absolution, 131, 24.

PERRUQUE défendue, 61, 18; 329, PISCINE, 329,

- POLITIQUE. Le clergé doit demeurer neutre dans les questions qui n'intéressent pas la religion, 132, 25. Les curés doivent cependant instruire le peuple de ses devoirs à ce sujet, 132, 26.
- POUVOIR d'ériger des autels privilégiés, 173, 18;—de déléguer des prêtres pour bénir les cloches, 174, 19;—d'ériger toutes les Confréries, 174, 20; —d'ériger la Confrérie du Saint Cœur de Marie et d'accorder les indulgences de la Neuvaine de S, François-Xavier en tout temps, 175, 21.
- PRATIQUES de piété qu'un curé doit inspirer à ses paroissiens, 132, 27.
- PRÉCÉDENCE due au clergé séculier, 235, 21 ;—au plus ancien prêtre, 235, 22 ;—aux chanoines, 235, 23 ;—entre les curés, 235, 24 ;—entre les simples prêtres, 285, 25. Est-elle due aux bénéficiers sur les simples prêtres, 235, 26 ;—aux archiprêtres, 285, 27.
- PRÉDICATION. Les curés sont obligés d'annonces la parole de Dieu tous les dimanches, &c., 135, 28. Prudence à observer quand il s'agit de faits publics, &c., 329.
- PRESBYTÈRE, 829.
- PRESCRIPTION, 330.
- PRETRE infirme d'un bras, peut-il dire la messe, 238, 2.
- PRIÈRES à réciter par le confesseur avant que d'entrer au confessionnal, 124, 9.
- PROCESSION de la S. Marc et des Rogations, 88, 9;—de la fête du S. Sacrement, 83, 11;—de l'octave du S. Sacrement, 84, 12;—de la S. Marc, quand elle est renvoyée par le jour de Pâques, 283, 4;—du S. Sacrement, quant aux stations, 235, 20.
- PRONE. Ce que signifie ce mot, 135, 29. On doit le faire après l'Evangile, 135, 30. Grave obligation pour les curés de le faire, 135, 31; 137, 32. Les curés doivent avertir les fidèles combien ils sont coupables lorsqu'ils sortent de l'église durant le prône, 137, 33. Le prône ne doit durer qu'une demi-heure, *ibid.*
- PROPAGATION de la Foi (Messe votive de la) accordée, 172, 15. Indulgences accordées à l'Association de la Propagation de la Foi, 186, 45.
- PURIFICATOIRES, 78, 22,

## O

QUARANTE-HEURES. Indulgences des Quarantes-Heures, 180, 31.

## R

- RAILLERIES. Défense d'en proférer, 61, 17.
- REGISTRES. Obligation des curés de tenir des registres, 138, 1; 330; d'en envoyer un double au greffe, 138, 2. Ordonnance de Louis XV concernant les dits registres, en force dans la province, 139, 3,

RÉHABILITATION des mariages, 110, 15; 832.

RELIGIEUSES. Elles peuvent être de la Société de la Propagation de la Foi, 176, 28.

RELIQUES. Défense d'en exposer sans la permission de l'Evêque, 141, 4;—de les mettre sur le tabernacle, 236, 1;—de les garder dans l'intérieur des couvents, 236, 2. Office à cause des reliques, 236, 3. Bénédiction du peuple avec les reliques, 286, 4. Est-il permis de porter les reliques de la croix de N. S. sous le dais, 236, 5. Vénération des reliques, 236, 6.

RESIDENCE. Injonction aux curés de résider, 141, 5. Le curé peut-il s'absenter, en laissant un vicaire pour le remplacer, 288, 87.

RETRAITE. Exhortation aux curés de faire une retraite tous les ans, 142, 6. Indulgences pour les prêtres qui la font, 185, 42;—pour les laïques, 186, 48.

RITUEL. Promulgation du "Compendium du Rituel Romain" à l'usage des diocèses de la province de Québec, 143, 7. Règles de discipline de l'ancien Rituel maintenues, 143, 8.

ROGATIONS (procession des), 83, 9. Messe qu'il faut dire à l'occasion de la procession, 237, 7, 8 et 9. Si l'on peut réciter les litanies la veille, 237, 10.

RUBRIQUES. 332.

qui

tres

20;

dul-

285, les

ples

ous

de

nal,

dir

la-du

ile, 32, ils

rer

lul-

## S

SACREMENTS (administration des), 833.

S. SACREMENT. Indulgences accordées à la Confrérie du S. Sacrement, 181, 33. Sermon en présence du S. Sacrement exposé, 205, 23. Est-il permis de garder le S. Sacrement dans une église non paroissiale, 209, 4; —de l'exposer sans la permission de l'Evéque, 209, 5. Faut-il l'encenser quand on donne la bénediction avec le ciboire, 209, 6. De quelle couleur doivent être les ornements quant on chante la messe devant le S. Sacrement exposé, 209, 7;—quand on chante un salut, 209. 8; 239, 4. Doit-on saluer le chœur en présence du S. Sacrement, 2. Pent-on y chanter une messe de Requiem, 209, 10. Qui doit porter le S. Sacrement dans la procession de la Fête-Dieu, 209, 11.

SALUTS durant l'octave du S. Sacrement, 84, 13.

SALUTS au chœur. Manière de les faire, 239, 5. Faut-il les omettre dans les offices de la Semaine-Sainte, et aux offices des morts, 239, 6, 7, 8 et 9.

SAMEDI-SAINT, quant aux messes privées, 238, 1.

SCAPULAIRE. (Voyez Confrérie du Scapulaire.)

SÉPULTURES. Levée des corps, 144, 1. Défense d'exposer les corps des laïques, 144, 2; —de les porter à l'église dans les temps de peste, 145, 3. Place où l'on don mettre les corps des laïques et des ecclésiastiques dans l'église, 145, 4. Jours où l'on ne peut chanter des services, 145, 5. Défense de laisser les corps des défunts dans l'église durant les offices de paroisse, 145, 6; —d'enterrer avant que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis le décès, 145, 7. Sépultures, quant aux droits et aux émoluments, 239, 10; 1239, 11. Office de la sépulture dans le dernier Triduum de la Semaine-Sainte, 239, 12. Faut-il inhumer les Evêques et les prêtres avec les habits de leur ordre, 239, 13. Ordre à observer dans la sépulture des prêtres, 240, 14. Est-il permis de couvrir le cercueil des jeunes filles d'un drap blanc, 240, 15. Sépulture, quant à l'obligation de porter le corps à l'église paroissiale, 288, 38; —sans lumière....., et sans la présence d'un prêtre, 288, 39;—des enfants, 288, 40;—de ceux qui ont manqué à la communion pascale, 288, 41;—d'un catholique mort in flagranti delicto, 334.

SERVANTES. Age et qualités de celles que les ecclésiastiques peuvent garder dans leurs maisons, 145, 8; 146, 9 et 10.

SERVICE Divin. Obligations particulières des curés à ce sujet, 150, 14.

SOCIÉTÉ de la Croix de Tempérance, 151, 2.

SOCIÉTÉS secrètes, 149, 11; 150, 12 et 13.

SŒURS de la Congrégation. Leurs écoles recommandées, 67, 8.

SOLENNITÉ de l'Assomption, 167, 8;—des autres fêtes, 168, 9;—des Titulaires tombant le premier dimanche de l'Avent, &c., 240, 16, 17 et 18, Mémoires à faire à la messe solennelle des solennités renvoyées aux dimanches, 240, 19.

SOUS-DIACRE. Un minoré peut-il servir comme sous-diacre, 242, 31.

SOURDS-MUETS. Indulgences qu'ils peuveut gagner, 187, 46.

SPECTACLES. Défense de les fréquenter, 60, 16.

## T

TABERNACLE du S. Sacrement, 72, 17.

TARIF, 153, 5.

TE DEUM. Occasions où les curés sont autorisés à le chanter, 151, 1.

TEMPÉRANCE. Il faut encourager la Société de la Croix, 151, 2. Ce que l'on doit penser des auberges mal réglées, 152, 3. Personnes concernées dans la vente des boissons que l'on doit regarder comme indignes de l'absolution, 152, 4. Indulgences accordées à la Société de Tempérance, 176, 25.

TEMPS. Obligation pour les ecclésiastiques de l'employer utilement, 59, 11 et 12.

TESTAMENT, 334.

TITULAIRE de la Cathédrale, on doit en faire la fête dans tout le diocèse, 243, 4;—d'une église paroissiale, on ne peut en faire la fête que dans la dite église, 243, 5; Quels sont les prêtres qui peuvent en réciter l'office, 243, 6; 244, 7; et 8. Les chapelles ont-elles des Titulaires, 244, 9; 10 et 11. Peut-on changer le Titulaire d'une église, 244, 12 et 13. Le Titulaire transféré conserve-t-il son octave, 244, 14. Du titre de N. D. des Anges, 244, 15. Quel saint faut-il nommer à la lettre N. dans l'oraison A cunctis, 244, 16;—dans un oratoire, 244, 17. De la commémoration prescrite du Patron ou du Titulaire, pour les prêtres qui ne sont attachées à aucune église, 245, 18.

TONSURE cléricale. Obligation de la porter, 59, 9.

TOUSSAINT (Fête de la). Indulgences de la Toussaint, 179, 29.

TRADUCTIONS de l'Ecriture. Permission de les lire, 11, 16. Traduction du Nouveau Testament approuvée, 12, 17.

TRANSLATION perpétuelle des offices, 245, 19 ;—de la Purification, 245, 20 ;—de la fête du S. Nom de Jésus, 245, 21 ;—des offices concédés, 245, 22 ;—de la fête de S. Joseph, 167, 7 ;—des indulgences, 187, 47.

## V

VASES sacrés à réparer ou à refaire, 245, 1.

VENDREDIS. Indulgences accordées à la Dévotion des Dix Vendredis, 180, 30.

VIA CRUCIS. (Voyez Chemin de la Croix.)

VIATIQUE, 82, 15. Viatique aux prêtres, 38, 17. Est-il permis de se couvrir la tête d'une calotte, en le portant aux malades, 238, 8. Administration du S. Viatique à la messe, 246, 2.
 VINCENT DE PAUL (S). Indulgences accordées à la société de ce nom

177, 26.

des 5, 8. ques 5, 5. es de

aux nier

ques

rver

cer-

at à

sans

;-

vent

-des

7 et

de de ce, VISITE Episcopale. Indulgences pour le temps de cette visite, 186, 44.

VŒUX. Commutation des vœux, 94, 12.

## Y

YEUX. Elévation des yeux prescrite au prêtre, pendant le S. Sacrifice de la messe, 231, 16.

